



III 13 I 14



# DE UVRES DE MONSIEUR DE FONTENELLE,

TOME QUATRIEME.

## LIBRAIRES ASSOCIÉS.

Pissot, Pere & Fils, Quai des Augustins. Veuve DESAINT, rue du Foin.

DELALAIN l'aîné, rue S. Jacques.

Nyon l'aîné, rue du Jardinet, quartier S. André-des-Arcs.

MOUTARD, Imprimeur de la Reine, rue des Mathurins.

DEMONVILLE, Imprimeur de l'Acadé: mie Françoise, rue Christine.

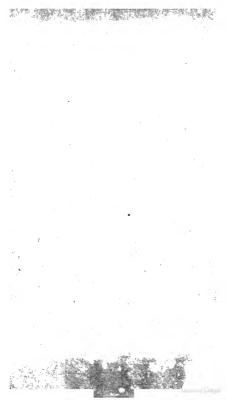



Accipil me Cloures S.

Que Pan soit l'inventeur de la flute champère
C'est une fable, il eut un Maitre

# ŒUVRES

DE MONSIEUR

# DE FONTENELLE,

Des Académies, Françoile, des Sciences, des Belles-Lettres, de Londres, de Nancy, de Berlin & de Rome.

NOUVELLE EDITION.

TOME QUATRIEME.



CHEZ LES LIBRAIRES ASSOCIÉS.

M. DCC. LXVL



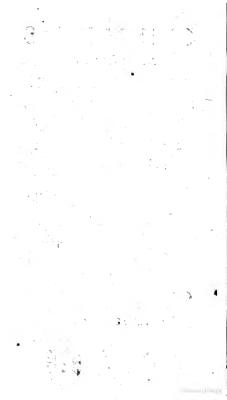



## AMADAME

# LA DAUPHINE;

# ÉGLOGUE.

DANS un bois qu'arrofe la Seine, Je marchois sans tenir une route certaine, Et révois presque sans objet;

Un beau jour, un ruisseau, les fleurs de nos prairies,

Suffisent pour causer nos douces réveries, Quelquesois nous révons avec plus de sujet. Fentendis quelques voix que je crus reconnoître;

C'étoient Lise & Cloris, qui toutes deux font naître

De nos Hameaux les plus tendres Amours:
J'écoutai sans vouloir parostre,
Trahison qui se fait toujours

A iij

#### EGLOGUE.

Aux Belles dont on veut surprendre les

Non, disoit Cloris, j'en suis sure, C'étoit une Déesse, & tu lui sais injure D'être d'un avis dissérent.

D'une Divinité les marques naturelles Eclatent dans cet air qui touche & qui furprend;

Life, as-tu donc vn des mortelles. Avoir l'air si noble & si grand?

Tu ne peux à sa vue avoir été frappée D'un respect plus prosond que moi; s Répondoit Lise; & cependant je croi à Ma Cloris, que tu t'es trompée, Et que j'en juge mieux que toi. Les Déesses toujours sières & méprisantes.

Ne rassureroient point les Bergères trem-

Par d'obligeans discours, des souris gra-

Mais tu l'as vu ; cette auguste personne Qui vient de paroître en ces lieux ? Prend soin de rassurer au moment qu'elle étonne.

Sa bonte descendant sans peine jusqu'à nous.

Sembloit, par ses records, nous faire des caresses.

Cloris, as-tu vu des Déesses Avoir un air si facile & si doux?

'Alors je me présente aux yeux des deuxs Bergères,

Qui ne traitoient point ces mystères Que des témoins cachés sont ravis d'écou-

ter: Je ne dois pas, leur dis-je, avoir beaucoup

de gloire

En devinant ici qui vous fait disnuter

En devinant ici qui vous fait disputer;

Ce ne peut être que VICTOIRE.

Pour vous dire ce que j'en croi,

Je suis, je l'avoûrai, du sentiment de Lise;

Mais Cloris, car il faut parler de bonna foi,

Aiv

#### EGLOGUE.

Cloris ne s'est guère méprise.

Comment en sais-tu tant, toi qui n'es qu'un Berger,

Dit Cloris? à quel droit prétends-tu nous juger?

Bergere, je consens, repris - je, à vous l'apprendre.

Quoique simple Berger, j'ai voulu voir la Cour,

Cette Cour, d'où LOUIS prend plaisir à répandre

Les biens dont est comblé ce rustique séjour.
N'attendez pas de moi que je vous repré
fente

Combien de ces beaux lieux la pompe est éclatante;

Je fus, à leur aspect, interdit, ébloui; Cent prodiges divers ont troublé ma mémoire;

Et de plus, tout doit bien s'en être éva-

Mes yeux furent long-temps attachés sur VICTQIRE.

Car, le croiriez vous bien? on me vit là chantant

Ces airs d'une Muse champêtre,

Ces mêmes airs que vous connoissez tant.

VICTOIRE le voulut, se délassant peut-être

De ces airs plus polis que sans cesse elle entend.

Je tremblois devant elle, & je chantai pourtant.

O Ciel! qu'elle fit bien connoître Jufqu'où va son esprit, jusqu'où son gout s'étend!

Les endroits dont je crois qu'on peut être content,

Un souris sin, qui venoit à paroître; Les marquoit dans le même instant, Quand un Berger qui vous adore,

Chante des vers qui furent faits pour vous, Vous devez bien savoir s'ils sont touchans & doux:

VICTOIRE le sait mieux encore.

Puisqu'elle daigne m'écouter,

## EGLOGUE.

Toujours mes chants seront jugés par elles.

Et pourquoi ne la pas chanter,

Me direz-vous? La matière est si belle!

Je le sais bien; mais un simple Hautbois;

A votre avis, y pourroit-il sussien?

Phabus lui-même avec sa Lyre;

Y penseroit plus d'une sois.





# POESIES PASTORALES.

## ALCANDRE.

PREMIÈRE ECLOGUE

A MONSLEUR ...



UAND je lis d'Amadis les faits inimitables,

Tant de Châteaux forces, de Geans

De Chevaliers occis, d'Enchanteurs confondus; Je n'ai point de regret que ce foient-là des Fables. Mais quand je lis l'Aftrée, où dans un doux repos L'Amour occupe feul de plus charmans Héros,

Où l'Amour seul de leurs destins décide, Où sa sagesse même a l'air si peu rigide, Qu'on trouve de l'Amour un zélé partisan

#### POESIES

Jusques dans Adamas, le souverain Druide; Dieux! que je suis fiché que ce soit un Roman!. J'irois vous habiter, agréable Contrée, Où je croirois que les Esprits

Et de Celadon & d'Astrée

12

Iroient encore errans, des mêmes feux épris; Où le charme secret, produit par leur présence;

Feroit sentir à tous les cœurs Le mépris des vaines grandeurs, Et les plaisirs de l'innocence.

O rives de Lignon! ó plaines de Fore?! Lieux confacrés aux amours les plus tendres, Montbrifon, Marcilli, noms toujours pleins d'auraits.

Que n'étes-vous peuplés d'Hylas & de Silvandres ? Mais pour nous confoler de ne les trouver pas , Ces Silvandres & ces Hylas ,

Remplissons nos esprits de ces douces chimeres, Faisons-nous des Bergers propres à nous charmer; Et puisque dans ces champs nous voudrions aimer, Faisons-nous aussi des Bergeres.

Souvent en s'attachant à des fantômes vains ; Noure raifon séduite avec plaiser s'égare ; Elle-même jouit des plaisers qu'elle a feints ; Et cette illuston pour quelque temps répare Le défaut des vrais biens que la Naure avare N'a pas accordés aux Humains.

Nous avons eu du Ciel l'un & l'autre en partage

Le même goût pour les Bergers.

Nous n'imiterons pas du Héros de Cervantes

Dans de ridicules dangers

Les prouesses extravagantes.

Sans doute nos esprits ne seront point blessés Du fol entêtement de la Chevalerie,

Jamais par nous des torts ne seront redressés; Mais pour cette puissante & douce réverie,

Qui fit errer Lisis dans les plaines de Brie; Avec quelques moutons à peine ramassés,

Rétablissant la Bergerie

Dans l'éclat des siècles passés, Cher ami, sans plaisanterie,

N'en sommes-nous point menaces?

Les Bergers d'un Hameau célébroient une fète;
Chacun d'eux plus paré méditoit sa conquête.

Ne respiroit qu'amour, & n'étoir appliqué Qu'au soin de voir, de plaire & d'être remarqué. Ce soin, mais plus secret, occupoit les Bergères; On avoir pris conseil des ondes les plus claires, On avoir dérobé des seurs aux prés naissans;

Rien n'étoit oublié des secours innocens Qu'en ces lieux la Nature, & si simple & si belle; Peut recevoir d'un art presqu'aussi simple qu'elle.

#### POESIES

44 Ici, sous des rameaux exprès entrelacés, Où jouoient les rayons dont ils étoient percés ... On formoit tour-à-tour des danses différentes: Heureux ceux qui tenoient la main de leurs Amantes!

Là, dans une campagne on disputoit un prix; L'amour plus que la gloire anime les esprits, Les Belles aux Bergers inspirent de l'adresse : Heureux qui met le prix aux pieds de sa Maîtresse! Tout l'air retentissoit du bruit confus & doux Des flutes, des hauthois, & des oiseaux jaloux; Il naissoit mille Amours , ce temps les favorise; Ils étoient moins craintifs, ce temps les autorise : De toutes parts enfin, par mille jeux divers, A la joie, au plaisir les cœurs étoient ouverts. Alcandre, Alcandre seul n'en étoit point capable ; A peine il reconnut un jour si remarquable : En voyant ce spectacle, il s'en trouva surpris; Trifte, mais tendre effet de l'absence d'Iris. Il se dérobe, il fuit une importune foule; Par des chemins couverts en fectet il fe coule. Auffi-tôt qu'il arrive au milieu d'un côteau . D'où les yeux aisément découvrent le Hameau : Il v voit l'allégresse en tous lieux répandue. Pour un Amant qui souffre insupportable vue. · Il s'arrête, & pressé de ses vives douleurs : Tout rit, tout est en joie; & moi, dit-il, ie meurs.

Deux fois du scin des eaux la lumière est fortie :

Depuis que du Hameau ma Bergère est partie;

Je faisois de la voir le plus doux de mes soins; Si je ne la voyois, je la cherchois du moins;

L'Amour me conduisoit, & je ne manquois guère A découvrir les lieux qui cachoient la Bergère.

Mais maintenant, hélas! j'erre en ces mêmes lieux,

Plein d'elle, & sans espoir qu'elle s'offre à mes

Ciel ! que le foleil marche à pas lents sur nos

Quels jours! quelle triftesse! & l'on songe à des fêtes!

On danse en ce Hameau! que je me tiens heureux D'être ici solitaire, éloigné de ces jeux!

Et qu'y ferois-je? quoi! je pourrois voir Doride De louanges toujours & de douceurs avide,

Et Madonte qui croit qu'Iris ne la vaut pas,

Et Stelle qui jamais n'a loué ses appas,

Y briller en sa place, y triompher de joie!

Goûtez bien le bonheur que le Ciel vous envoie Bergères; jouissez de mille vœux offerts

Dans l'absence d'Iris ; les momens vous sont chers; Qu'elle eût orné les jeux ! que d'yeux tournés for elle !

Et qu'on m'eut rendu fier en la trouvant si belle! Elle eût mis cet habit qu'elle-même a-filé,

Chef-d'œuvre de ses doigts qu'on n'a point égale.

Souvent à cet ouvrage un peu trop attachée; : Il sembloit de mon chant qu'elle sût moins touchée.

.Il est vrai cependant que , pour mieux m'écouter. La Belle quelquefois vouloit bien le quitter. Elle auroit mis en nœuds sa longue chevelure, La jonquille à ces nœuds eût fervi de parure ; Elle est jaune, Iris brune, & sans doute l'emploi De cueillir cette fleur ne regardoit que moi. Peut-être dans les jeux elle eut bien voulu prendre Le moment d'un regard mystérieux & tendre, Qu'avec un air timide elle m'eût adressé, Et de tous mes tourmens j'étois récompensé. -Peut-être qu'à l'écart si je l'eusse trouvée , D'une troupe jalouse un peu moins observé e, Elle m'eût, en fuyant, dit quelque mot tout bas . Avec fa donce voix & fon donx embarras Elle l'a déia fait aux noces de Sylvie. Ce plaifir imprévu penta m'ôter la vie : Mon cœur se trouble encore à ce seul souvenir. Quel moment! ah! grands Dieux, s'il pouvoit revenir!

Alcandre, que dis-tit? La Bergère est absente, Peut-être pour long-temps, peut-être peu constante;

Et jusqu'à ses saveurs tu portes ton espoir? Tu serois trop heureux seulement de la voir.

. SILVANIRE

## SILVANIRE & DELPHIRE.

I I. EGLOGUE.

ATIS, LICIDAS,

ATIS.

( ) vas-tu, Licidas?

LICIDAS.

Je traverse la plaine,

Et vais même monter la colline prochaine. ATIS.

La course est affer longue.

LICIDAS. Ah!-s'il étoit besoin,

Pour le sujet qui me mene,

J'irois encor plus loin,

ATIS.

Il est aife de l'entendre ;

Toujours de l'amour? LICIDAS.

Toujours.

Que faire fans les Amours?

Qui viendroit me les défendre,

Je finirois-là mes jours.

'Au Hameau d'où je suis tout le monde s'engage;

Tome IV.

## POESIESA

En aucun autre lieu l'Amour n'est mieux servi & Bergères & Bergers nous lui rendons hommage ; Un'est point parmi nous d'usage Plus ancien ni mieux suivi.

18

ATI,S.

Et n'est-ce pas chez nous la même chose ? Un Berger rougiroit de n'etre pas Amant; Au doux péril d'aimer de soi même on s'exposei, Qu'il arçive un événement, Il n'en faut pas chercher bien toin la cause;

Cest l'Amour, c'est lui surement.
Par nos Iris & nos Sylvies,
Tous nos destins sont décides.

Les troupeaux, il est vvai, sons assez mal gardés : Mais les Belles sont bien servies.

#### LICIDAS.

Dans tout notre Hameau nous ne pouvions compter Qu'une jeune Beauté qui fit indifférente; Maintenant c'en est fait, Silvanire est Amante, L'Amour n'a point vouln qu'on la pût excepter. ATIS.

Dis-moi, Berger, par quelle voie
Il l'a foumife à fon pouvoir:
Je fuis curieux de favoir
Les divers moyens qu'il emploie.
Auffi-bien je fuivrai la route que tu tiens
Pendant un affer long espace;
Dans de semblables entretiens,
Iu fais comme le temps se passe.

# PASTORALES. 19.

Mais, Berger, tu me conteras

De ton Hameau quelque histoire pareille.

A T I S.

Ly consens; ce seroit une grande merveille S'il ne nous en fournissoit pas.

#### LICIDAS.

SILVANIRE vivoit sans avoir de tendresse; Elle perdoit le temps d'une aimable jeunesse; Et . ce qui méritoit de plus grands châtimens, Elle le faisoit perdre à deux ou trois Amans. Souvent contre l'Amour, même contre sa mère, Contre l'aimable troupe adorée en Cythère, Elle tint des discours offensans & hardis; Je serois bien fâché de les avoir redits. Elle quitta pourtant sa fierté naturelle, Non sur de nouveaux soins qu'un Amant eur pour elle ; L'Amour n'en fit pas tant, & la réduisit bien : Toute cette fierté cessa presque sur rien. Un jour elle épia Mirène avec Zélide : Tandis que le soleil braloit la terre aride. Sous un ombrage épais ces Amans retirés, Du reste des mortels se croyoient délivrés. Un buisson les trahit aux yeux de Silvanire; D'un entretien d'Amans elle eut dessein de rire,

#### POESIES

Plaisir qui lui devoit sans doute être interdit. Dieux! quels discours charmans Silvanire entendir!

Devine-les, Atis, toi qui sais comme on aime; C'étoient de ces discours dictés par l'Amour même, Que les indifférens ne peuvent imiter, Ou'un Amant hors de là ne sauroit répéter. Ils étoient quelquefois suivis par un silence; Au défaut de la voix, les veux d'intelligence, Confondoient des regards vifs, quoique languif-

fans. Et craintifs & flatteurs, doux ensemble & perçaus. Zélide en rougiffoit; & cette honte aimable Exprimoit mieux encore un amour véritable, Et Mirène charmé lisoit , dans sa rougeur , Des secrets qu'à demi cachoit encor son cœur. Tantôt de leurs amours l'histoire est retracée : La rencontre où d'abord leur ame fut blessée, Le lieu, même l'habit que Zélide avoit pris; Rion n'est indifférent à des cœurs bien épris. Les premières rigueurs qu'eut à souffrir Mirène, Dont la Bergère alors ne convenoit qu'à peine, Mille riens amoureux pour eux seuls importans, Quels sujets d'entretien à des Amants contens ! Ils s'occupent tantôt d'un simple badinage, Qui des tendres amours est le charmant partage, Que le respect pourrant accompagne toujours; Doux respect, qui lui-même aide aux tendres amours.

### PASTORALES. 21.

Mais pour les amuser ce qui pouvoit suffire, Par quel art, cher Atis, se pourroit-il décrire? Quelque débat entre eux survenu pour un chant, Que chacun croyoit rendre encore plus touchant, Quelque fleur que Mirène arrachoit à la belle . Et dans le mouvement que causoit la querelle, Une main de Zélide ou bien un bras bailé, Un vain courroux d'Amante aussi-tôt appaisé: Que sais-je? mille jeux que l'amour autorise, Une innocente offense, une feinte surprise, D'une liberté douce effets pleins d'agrémens, Voilà ce qui changeoit leurs heures en momens, Silvanire conçut qu'elle étoit moins heureuse; De ce lieu soliraire elle sortit rêveuse : Les plus beaux de ses jours, quoiqu'exempts de fouci,

Tranquilles, fortunés, ne couloient point ainfi-Elle croyoit toujours voir Zélide & Mirène, Toujours de leurs discours sa mémoire étoit pleine, Présage d'une ardeur qui s'alloit allumer; Elle sentit ensin qu'il lui manquoit d'aimer. Bientot de ses Amans Lissie plus aimable, A ses vœux empresses la rouva favorable; Bientot... mais qu'ai-je encore, Atis, à re conter? Silvanire en chemin ne doit pas s'arrêter; Bientot sur tous les soins que la tendresse inspire, On ne distingua plus Zélide & Silvanire. De l'Amour cependant admire les attraits; Le mal se prend à voir des Amans de trop près.

## ATIS.

L 1010 A8, ta ne faurois croire
Quel plaifir m'a fait ton hiftoire.
Je faits ravi lorfque j'entens
Que notre commun maitre obtient une vittoire :.
Vins m'en redemandes le dhail dans vingt ans s

Viens m'en redemander le détail dans vings ans ;

Et tu verras st j'ai bonne mémoire.

Je pourrois bien les soirs oublier quelquesois

Je pourrois bien les foirs oublier quelquefois Combien on a mené de mes moutons au bois; J'oublirai bien des fecrets qu'on m'enfeigne

Pour guérir un troupeau qui périt chaque jour:
Mais il ne faut pas que l'on craigne
De me voir oublier une histoire d'amour.

LICIDAS.

Puisque ta mémoire est si bonne,
'Acquitte-wi, Berger, de ce que tu me dois.
A T I S.

Tu ne perdras rien de tes droits; Vois si je sais payer les pluisirs qu'on me donne

TROIS jours s'étoient passés, trois jours qu'avoient perdus Et Delphire & Damon, qui ne s'étoient point vus; Leurs troupeaux, jusqu'alors confondus dans la plaine,

Tristement séparés, ne paissoient qu'avec peine. Tandis que le Berger ne songeoit qu'à choisse.

Les lieux, les sombres lieux où l'on rêve à loisir, La Bergère affectoit de paroître suivie Des plus jeunes Bergers dont elle fût servie; Mais elle étoit distraite, & des soupirs secrets Alloient après Damon jusqu'au fond des forêts. Vois de quelle rigueur étoit cette Bergère. Damon lui déroba quelque faveur légère, Delphire le bannit dans un premier courroux; Peut-être un peu plus tard l'ordre eût été plus doux. Un foir que les troupeaux, fortant du pâturage; D'un pas tardif & lent marchoient vers le Village, Et que tous les Bergers chantoient à leur retout Les douceurs du repos qui suit la fin du jour, Delphire qui, malgré l'ombre déjà naissante; Vit Damon d'aussi loin que peut voir une Amante, S'arrêta fur fa route', & prit foin d'y chercher L'endroit le plus obscur où l'on se pût cacher. Rêveur, plein d'une trifte & fombre nonchalance.

Tel qu'on peut fouhaiter un Amant dans l'abfence,

Il laissoir ses brebis errer en liberté, Et son, hauthois oisse pendoit à son côté. Delphire en su touchée, & pour être apperque, Elle sit quelque bruit : il détourna la vue; Et quand vers la Bergère il adessifa sesapas, Elle le reçut mal, mais elle ne suit pas. Que ne lui dit-il point? Les Nymphes du bocaga

#### 24 POESIES

N'entendirent jamais de plus tendre langage;
L'Echo, qui des Bergers connoît tous les amours,
Ne répéta jamais de plus tendres difcours.
Tantôt il condamnoit lui-même fon audace,
D'un ton de fuppliant il demandoit fa grace;
Et tantôt moins foumis, il trouvoit trop cruel
Qu'un léger attentat l'eût rendu criminel.
Par quejs foins affidus & par quelle conftance
Avoit-il prévenu cette amoureuse offense?
Et combien voyoit-on d'Amans moins empresses;
Moins ardens qu'il n'étoit, & mieux récompenses?

A la fin cependant il revenoit à dire

Qu'il étoit trop content, puisqu'il aimoit Delphire;

Et que sans ses saveurs, sans cet heureux secours, Il conserveroit bien d'éternelles amours. Plein de sa passion, alors Damon lui jure Que la simple amitié ne seroit pas plus pure; Il semble que ses yeux le jurent à leur tour: L'Amour sait qu'il renonce à tous les biens d'amour;

Et dans le même instant qu'avec tant de tendresse il tâche à réparer son trop de hardiesse, Au milieu des sermens de ne prétendre tien, Poussé par un transport qu'il ne coanoit pas bien, Troublé par des regards dont la douceur l'attire, Il s'approche, il avance, il embrasse Delphire.

On die que le Berger, lorsqu'on l'avoir bauni, Pour un moindre sujet avoit été puni; Et, sans savoir pourquoi, Delphire moins sévère, Sur ce crime nouveau n'entre point en colère.

#### LICIDAS.

JE to l'avouc, Atis, tu t'es bien acquitté. J'aime Delphire & sa fierté. A T I S.

Ton goût est assez raisonnable, Berger; & je ne doute pas Que l'on ne ie prépare une sierté semblable

Aux lieux ou tu tournes tes pas.

Mais je t'y laisse aller, il faut que je te quitte.

Adieu.

LICIDAS.

Je vois l'ici ce que ton cœur médite; Ton voyage, Berger, ressemble assez au mien. A T 1 S.

A dire vrai, cela se pourroit bien.

Va, puisses-tu jamais ne trouver de cruelles?

L I C I D A S.

Les cruelles ne me font rien, Je ne crains que les infidelles.

~

Tome IV.

#### DE LIE.

#### III'. EGLOGUE.

#### A M A D ....

QUITTONS, mes chers moutons, le cours de la rivière:

L'herbe sera meilleure aux lieux que j'apperçois; Vous m'allez désormais occuper toute entière; Myrtille, qui m'aimoit, ne songe plus à moi,

Hélas! j'allois l'aimer, je n'en suis que trop sure; Déjà je prononçois son nom avec plaisir, Déjà je pensois moins à vous qu'à ma parure, Déjà pour vous garder je manquois de loisir.

Moi, qui fus toujours rigoureule, Je ne l'étois presque plus que par art, Qu'asin de redoubler son ardeur amoureuse: Puisqu'il m'a dû quitter, Ciel! que je suis heureuse

Qu'il ne m'ait pas quittée un peu plus tard!

Encore quelques soins, il n'étoit plus possible Que mon cœur ne se rendst pas : J'en eusse été touchée, & maintenant, hélas!

Ce cœur regretteroit d'avoir été sensible;
J'éprouverois mille chaggins jaloux :
Quel péril j'ai court l'expendant abusée
Par des commencement prop doux

Je ne soupçonnois pas que j'y susse exposée.

Je tremble encore en songeant aujourd'hui Que j'ai pensé dire à Myrulle La chanson que je sis pour lui,

Quoiqu'à faire des vers je ne sois pas habile. La crainte que j'avois qu'elle ne sût pas bien, Peut-être encore une autre houte,

Empêcha que ma langue alors ne fût trop prompte,

Et par bonheur je ne dis rien.

J'en mourrois fi je l'avois dite;

Quoi donc, il la fauroit & pour mieux m'infulter,

Celle pour qui l'ingrat me quitte, Corinne, oseroit la chanter?

Je connois maintenant ce que l'Amour prépare

Aux foibles cœurs dont il s'empare;

Je connois ce que c'est qu'un tendre engagement

Je connois ce que c'est qu'un tendre engagement.

Mais lorsque mon printemps à peine encor
commence,

Faut-il avoir acquis, par mon premier Amant, Une si triste expérience?

Profitons-en pourtant, évitons les Pasteurs, C ij Leurs danses, leurs chansons, leurs setes dam gereuses,

Mais sur-tout leurs discours flatteurs;
Fuyons austi les Bergères heureuses:
Si d'un pareil bonheur je formois le souhair;
Mon cœur en deviendroit plus facile à surprendre;
Et ne dois je pas bien comprendre
Que ce n'est pas pour moi qu'un sont si doux est fair?

Inutile & vaine jeunesse, Toi qui devois m'amener de beaux jours; Qu'ai-je affaire de toi pour sentir la tristesse De vivre loin des Jeux, des Plaisirs, des Amours è

Hate, précipite ton cours, Tu ne saurois voler avec trop de vîtesse.

Venez remplir ces jours dont je crains le danger; Soins de ma bergerie, amusemens utiles; Vous n'êtes pas touchans, mais vous êtes tranquilles:

Ah! ne me laissez pas le loisir de songer Que l'on puisse avoir un Berger.

Fontaines, Fleurs, Oiseaux, charmes pleins

Aidez à m'occuper, j'aurai recours à vous; Sauvez-moi de l'Amour: hélas! pour ma défenda Sera-ce affez que vous conspiriez tous?

D'oil vient que je suis effrayée

Des efforts qu'il me va coûter? N'en serai-je pas bien payée, Et le repos peut-il trop s'acheter?

Les plus tendres Bergers, & Myrtille lui-même, N'ébranleroient pas mon dessein.

Non, Myrtille à mes pieds l'entreprendroit en vain:

Quand on a le cœur tendre, il ne faut pas qu'on aime.

A INSI parla Delie; alors du Dieu du jour Le Char penchoit un peu vers la fin de son tour Mais le Char de la nuit n'avoit pas pris sa place Que Delie à Myruille avoit déjà fait grace. Il n'étoit point volage: il avoit seulement Eprouvé sa Bergère, & seinr un changement; Crime qu'avec plaisir on pardonne au coupable, Après que d'un plus grand on l'a jugé capable. Myrtille en peu de temps se vit assez aimé, Pour savoit le dessein que l'on avoit sonné. Il ne demeura pas tout-à-fait inutile; Quelquesois il sit rire, & Delie, & Myrtille.

CE présent pustant doit il stre pour vous?
Hélas? je ne vous trouve aucun trait de Bergère.
Vous n'avez point ce tendre carattère,
Des Belles de nos bois l'agrément le plus doux:
C iij

#### POESIES

30

Mais vous avez en récompense Dans l'air, dans le visage assez de majesté; Dans l'humeur assez de fierré, Et peut-être un peu d'inconstance; Ensin vous êtes Nymphe, à ce que sont juger Vos appas, vos désaus, trop bizarre mélange;

For appas, vos agrana, nop orfarie macange, Europ capable encor de plaire & d'engager: Fous êtes Nymphe, & moi qui fous vos loix me range,

Je ne suis qu'un simple Berger. Tendresse qui jamais n'étule ses services ; Délicatesse sans caprices ;

Soins plus amoureux que brillans, Timidité fluteafe, ardeurs toujours ézales; Transports qui fontensemble & doux & violens; Respelt, constance, ensin les vertus pastorales;

Voilà quels sont tous mes talens.

Mais toute Nymphe que vous less, Que vous faut-il de plus que des flammes parfaites 1. Un Berger fidèle a de quoi

Payer le cœur des Nymphes même;
Et qui d'un certain ton peut dire, je vous aime;
Ne voit rien au dessus de soi.
Je ne crois pas qu'on vous irrite

En vous ernant ce superhe discours;
Chicun, autant qu'il peut, fuit valoir son mérite;
Les Bergers ne suuroient vanter que leurs amours.

# DAPHNÉ.

# IV. EGLOGUE.

## ARCAS, PALEMON, TIMANTE.

A RCAS & Palemon, tous deux d'un age égal, L'un pour l'autre tous deux concurrens redoutables, Se répondant tous deux par des chansons semblables.

Formolent un combat paftoral.

Ce n'étoit point la méprifable gloire,

Ou du chant, on des vers, qui piquoit leurs esprits. Ils disputoient un plus illustre prix;

Chacun prétendoit la victoire Pour la Beauté dont il étoit épris.

Timante les jugeoit; Timante Qui dans ses jeunes ans enflamma tant de cœurs; Qu'une expérience savante

Rendoit en fait d'amour l'Oracle des Pafteurs, Et dont la vieillesse galante

Souvent par ses avis se plaisoit à former Quelque Beauts simple & naissante,

Qui n'eût su qu'être aimable & non se faire aimer.

Le Berger qui des deux auroit le moins su plaire, C iv. Ne devoit point payer deux Chevrenils & leur

A son rival victorieux,

Dans des temps plus grossiers peine assez ordinaires Il falloit, ô Loi plus sévère!

Et que v'eût-il pas aimé mieux?

Ouc du Berger vainqueur il chantât la Bergère;

Que du Berger vainqueur il chantat la Bergére

Aussi de quel beau seu ne furent-ils pas pleins?
Quels efforts des deux parts! O toi, Muse rusuque,

Qui, laissant à tes Sœurs la trompette héroique s' N'enstes que des pipeaux assemblés par tes mains, Toi, qui du superbe Parnasse

Négligeant les lauriers facrés,

Te couronnes le front avec autant de grace

Des simples sleurs qui naissent dans les prés; Redis-moi le combat ardent, quoique paisible;

Que se livrérent les Bergers.

Tu n'as jamais connu de combat plus terrible, Tes Héros n'ont jamais couru d'autres dangers.

### ARCAS.

A o parti de Philis tu dois la préférence, Amour ; elle n'a point de mépris pour tes loix. P A L E M O N.

Si Daphné n'aime pas, tu sais en récompense, Amour, combien Daphné fait aimer dans ces bois.

De Vénus quelquesois avez-vous vu l'image?
Elle a les cheveux blonds, & ma Bergère aussi,
PALEMON.

PALEMON.

Avec ses cheveux noirs Daphné plait davantage; Pardonne-moi, Vénus, mon cœur en juge ainsi. A R C A S.

Quand Philis a mêlé des sieurs dans sa coëssure, Quel charme pour les yeux, quel péril pour les cœurs!

#### PALEMON.

Quand Daphné se fait voir sans aucune parure; Elle sait mieux charmer qu'une autre avec des fleurs.

#### ARCAS.

L'enjoument de Philis la rend encor plus belle; Et de jeux & de ris une troupe la fuit.

#### PALEMON.

Daphné dans sa langueur a les Graces pour este, Et les Graces toujours ne font pas tant de bruit. A R C A S.

D'une foule d'Amans Philis est entourée,

Et je vois que mon choix s'est trop fait approuver.
PALEMON.

Daphné fuit ses Amans, elle vit retirée:

Heureux qui lui pourroit sournir de quoi rêver:

ARCAS.

Pour gagner tous les cœurs, le Ciel fit ma Bergère;

34

Sa beauté, sa douceur, tout plast au même instante.

PALEMON.

Lörsque l'on voit Daphné donce ensemble & sévère,

On n'oserost l'aimer; mais on l'aime pourtant:

N'est-ce pas à Philis que tous les vœux s'adressent, S'il vient en ce Hameau des Pasteurs étrangers? P A L E M O N.

Oui, pendant leur séjour autour d'elle ils s'em-

Daphné n'est pas si propre aux Amans passagers: A R C A S.

Dans le crystal des eaux souvent Philis se mire, Et là contre mon cœur elle apprête des traits.

Ruisseaux, peignez-lui bien la beauté qui m'autre; Philis en croira mieux les sermens que je sais.

PALEMON.

Daphné ne cherche point le crystal des fontaines; Le soin de sa beauté ne l'inquiète pas.

Soupirs que j'ai poussés, doux tourmens, tendres peines,

Vous seuls vous instruisez Daphné de ses appas:

A R C A S.

Souviens-toi de quel air Philis entre en la danfe;

D'un éclat tout nouveau fes yeux font allumés :

Il brille fur fon front une almable affurance;

Elle fait que les cœurs vont tous être charmés.

Daphné danse encor mieux, & n'en est pas si sure; Soudain elle rougit, sa rougeur lui sied bien: De souanges en vain elle entend un murmure; Tous les cœurs sont charmés, seule elle n'en fait rien.

'ARCAS.

Aux soupirs d'Alcidon Philis étoir sensible;
Mais quel est mon bonheur, de voir que chaque
jour

Je détruis auprès d'elle un rival si terrible! J'y perdrois, si Philis n'avoit point eu d'amour.

PALEMON. Je n'ai point le plaisir de rendre méprisable

Je n'ai point le plaitir de rendre méprifable Un rival pour qui feul on avoit eu des yeux: Daphné n'aima jamais, elle en est plus aimable s Je puis même espérer qu'elle en aimera mieux.

ARCAS.

Alcidon l'autre jour au milieu d'une scule, Prit la main de Philis qu'il serroit ten trement: Soudain, sans qu'il me vit, près d'elle je me coule; Elle me donna l'autre & sourit sinement.

PALEMON.

En ma faveur Daphné ne s'est point déclarée; J'espere cependant avoir un jour sa soi; Non pas que j'en jurasse encor par Cythérée: Mon cœur me le promet; c'est mon cœur que j'en croi.

#### POESIES ARCAS.

16

Ma Philis fait des vers d'un tendre caractère; Elle en fera pour moi, je l'ai trop mérité: C'est toujours le Berger qui chante la Bergère; Quel plaisir que lui-même en soit aussi chanté !

PA\*LEMON.

De la voix de Daphné que le doux son met touche!

Je ne puis plus fouffiir les hôtes de ces bois:
On sent aller au cœur ce qui fort de sa bouches
O Dieu! & j'entendrois, j'aime, de cette voix \$
ARCAS.

Tu dois bien t'offenfer, Philis; on te compare; Philis, c'est à Daphné; quel étrange rapport? Se peut-il jusques-là que Palemon s'égare? Moi qui prens ton parti, ne t'ai-je point fait

### PALEMON.

Daphné, quoiqu'en ces lieux nulle autre na

Ne viendroit pas plutôt à favoir nos débats, Qu'elle voudroit céder le prix à fa rivale; Mais Timante, je crois, ne le permettroit pas, A R C A S.

Punis de Palemon l'insupportable audace; A r'aimer sans espoir fais qu'il soit condamné: Philis, je te connois des regards pleins de grace; Qui détruiroient soudain l'empire de Daphné.

# PASTORALES. 37 PALEMON.

Daphné, n'entreprens pas une telle vengeance; Laisse Arcas comme il est, & mes vœux sont remplis.

Sa Philis lui fera fentir fon inconftance; Tes rigueurs vaudroient micux que l'amour de Philis.

#### TIMANTE.

Bergers, c'en est affez, je vois que votre zèle
Poussièroit trop loin la querelle;
Vous ne parleriez bientôt plus
Du mérite de l'une & de l'autre Bergère;
Vous perdriez le temps en discours superflus;

Conclusion trop ordinaire.

Ecoutez-moi, Bergers; voici mon jugement.

Philis est la plus agréable.

PALEMON.

#### Ah! Timante! . TIMANTE.

Ecoutez, Pergers, tranquillement,
Mais je crois Daphn! plus aimable,

ARCAS.

Et c'est ainsi...

#### TIM .NTE.

Bergers, je me sers de mes droits; Et mon autorité doit être ici suivie.

Il vaudroit mieux aimer Philis pour quelques mois,

38

Et Daphné pour toute sa vie. Vous, Arcas, préparez quelque chant pour

Daphné.

Mais comme elle n'a pas aussi tout l'avantage, Je veux que de la main du Berger qu'elle engage, A Philis sa rivale un bouquet soit donné.

L'air fera tendre & doux, les fleurs feront nouvelles;

Les seurs valent leur prix, mais elles valent moins Qu'un air qui veur du temps, de la peine & des soins: Ce partage convient assez juste aux deux Belles.

# ERASTE.

 $V^{\epsilon}$ .  $\not E G L O G U E$ .

### A MONSIEUR...

Le Berger (1) qui jadis hérita le hauthois
Du grand (2) Passeur de Syracuse,
Et dont même aujourd'hui la Muse
De Patimable Mantomenor queiliti les hois,
Vouloit que des forêts la demeure suvage,
D'un Consul quelquessis stit un digne sejoura
J'entreprends un plus grand ouvrage,

(1) Virg.

(2) Théoc.

Moi qui voudrois rendre dignes d'un Sage, Des forêts ou règne l'Amour.

Pourquoi non cependam? Ces Sages de la Grèce , Ces Thalès , ces Bias, grands & superbes noms ,

L'emportent-ils pour la sagesse

Sur nos Tyrsis & nos Damons?

J'en doute. Dans nos champs la vertu toute pure. Agit fans dessein d'éclater;

Tout l'art de la raison ne sauroit imiter

De nos Bergers l'innocente droiture; Ils ne se laissent point flatter

Aux plaisirs remplis d'imposture, Que sans l'aveu de la Nature

Que sans l'aveu de la Nature L'opinion ose inventer.

Ce n'est point chez eux qu'on achète

Un bien imaginaire aux dépens d'un vrai bien; Mais pour la sagesse parfaite,

Il leur manque des mots, un sévère maintien, Et par malheur ils ont une houlette.

Encoreun grand défaut, ils sont voujours Amans; De je ne sais quels feux qui leur semblent charmans,

Leur ame est sans cesse remplie.

Mais quoi! tous les humains sont fous par quelque endroit,

Et l'amour n'est-il pas la plus saga folie Dont on puisse payer le tribut que l'on doit?

Vous donc que la sagesse admet dans ses mystères; Qui, simple spectateur des passions vulgaires, De leurs ressorts en nous considérez le jeu,

Pronez des yeux qui ne soient point austieres.
Pour un Berger qui vous ressemble peu.
Ne riez pas de voir su raison égarde
Pre tout éture divers pusses posses que sous inclusions.

Par tant d'états divers passer en un seul jour? Un Amant est chose sacrée,

Et qui par un vrai Sage est toujours révérée; Le Sage tant qu'il vit est en prise à l'Amout.

Les Oiseaux qui du jour annoncent la naisfance,
Laissioient encor les champs dans un prosond
filence,
Lorsqu'Eraste s'éveille, & croit qu'à son réveil
Déjà Thetis s'apprète à rendre le soleil.
Il court de sa cabane ouvrir une senêtre,
Il regarde le Ciel; mais il ne voit parostre,
Ni les vives couleurs que l'Autore produit,
Ni ce douteux éclat qui se joint à la nuit.
La Mère des Amours à peine renaissante,
Commençoit à jetter sa sumière perçante,
Dont tous les autres seux n'ont point le doux
brillant;

Eraste entre en courroux contre le jour trop lens. Eris lui vouloit bien parler dans un bocage,

Quand

Quand le foir renverroit les troupeaux au Village;

Ninge;

Fit pour cet entretien Erafte est éveillé

Avant que sur les monts le soleil ait brillé.

Quelques momens après il appelle Fityre;

Depuis que le Berger pour son Iris soupire,

Tityre a pris le soin des troupeaux du Berger;

Ils alloient tous périr sans ce maitre étranger.

Erafte ose lui faire un injuste reproche:

Vous dormez, lui dit-il, lorsque le jour approche; Les troupeaux devroient être aux plaines d'alentour,

Partez. En le hâtant, il croit hâter le jour. Le jour est loin encore aux yeux d'Eraste même; Il ne découvre rien : quelle lenteur extrême! Quel fiècle jusqu'au soir ! Il mesure des yeux Le tour que le foleil doit faire dans les Cieux; Il faut que sur ces monts ce grand Aftre renaisse, S'élève lentement, & lentement s'abaisse, Et se perde à la fin derrière ces grands bois : Il mesure ce tour, & frémit mille fois, Le jour si souhaité, le jour enfin arrive : Mais son inquiétude en est encor plus vive; Ses desirs, ses transports, ses divers mouvemens; Lui font de tout ce jour sentir tous les momens. Souvent pour modérer cette ardeur empressée, Il voudroit éloigner Iris de sa pensée; Tantôt de ses troupeaux tâchant à s'occuper;

Tome IV,

42

Tantot dans ses vergers s'amusant a couper D'un arbre trop chargé l'inutile branchage, Tantot de jones tissus commençant quelqu'ouvrage,

En vain; toujours Iris, toujours cet heureux foir; L'agitent malgré lui par un trop doux espoir. Il vaut mieux qu'à l'amour tout son cœur s'abandonne:

Il prend ce doux hautbois qui sans cesse résonne De l'excès de sa flamage & des beautés d'Iris ; Il chante ou le teint vif, ou les yeux qui l'ont pris; Il repasse des airs qu'il a faits pour la Belle; Imprudence d'Amant! Il se remplit trop d'elle, Le jour en est plus long, il en souffre : mais quoi ! Peut-il en l'attendant se faire un autre emploi? A peine le soleil commençoit à descendre, Au bocage déjà le Berger va se rendre; 'Il se flatte qu'Iris, conduite par l'Amour, Y pourra bien venir avant la fin du jour; Et quelquefois il craint que trop indifférente; Iris, la même Iris ne trompe son attente. Elle vient à la fin, il n'étoit point trop tard: Son air marque à demi qu'elle vient par hasard; Elle vient, mille Amours arrivent avec elle, Qui de ce rendez-vous apprenant la nouvelle; D'un desir curieux avoient été touchés. Les uns près des Amans sous un buisson cachés Prêtent à leurs discours une oreille attentive ;

D'autres à qui de loin la voix à peine arrive, Sur des arbres touffus montés de toutes parts, Pour favoir ce qu'on dit, observent les regatds. Dans le bocage alors Eraste & la Pergère Respirèrent cet air qu'on respire à Cythère; Et par les doux traours dont ces lieux (toient pleins. Sentirent les Amours dont ces lieux (toient pleins. Combien en se voyant, Dieux! combien ils s'aimèrent!

Ils s'aimoient encor plus quand ils se séparèrent; Mais Iris, appliquée à déguiser son seu, Croyoit avoir trop dit, & le Berger trop peu.

# LIGDAMIS.

VI. ÉGLOGUE.

ADRASTE, HYLAS,

ADRASTE

 $T_{\scriptscriptstyle extstyle v}$  connois Ligdamis?

HYLAS.

Qui ne le connoît pas?
C'est lui qui de Climene adore les appas.

ADRASTE.

Lui-même.

D ij

### POESIES HYLAS.

Quel Berger! Il est du carastère
Dont un Amant m'oût plû, si j'eusse det Bergère;
Il ne connoit nul art en aimant, que d'aime;
Son cœun ne su jumais trop prompt à s'enslammer;
Il aime, mais forcé par les yeux d'une Belle;
Et son amour devient un dloge pour elle.
Le bonheur d'être aimé n'est pour lui qu'un bon;
heur;
Il en sent le plaisir, & renonce à l'honneur.

Hen fant le plaisse, & renonce à l'honneur.
Un'en prend point le droit d'augmenter son audace;
Les faveurs qu'on luit sui sont voujours une grace;

A D R A S T E.

### HYLAS

Je 'es sais presque tous.

O Ciel! qu'il en chantoit de tendres & de doux; Quand Climène à la Ville alloit faire un voyage ! Jo n'en fais point de lui que j'aime davantage.

ADRASTE.

Moi, je ne les sais point, j'étois alors absent. Que tu me trouverois un cœur reconnoissant, Si tu prenois la peine, Hylas, de me les dire HYLAS.

Je t'obéis, écoute un Amant qui soupire.

Vous allez donc quitter, pour la première fois;
De ces Hameaux la demeure tranquille ?

Soyez quelques momens attentive à ma voix. Climène, vous partez, vous allez à la Ville; Climène, il vous sera peut-être difficile

De retrouver du plaisir dans nos bois.

Là, d'illustres Amans vous rendront leurs home mages ;

Leur rang, ou leur adresse à vous faire la cour, ] ]
Tout vous éblouira dans ce nouveau séjour.

Que deviendrai-je, hélas! au fond de nos bocages; .Moi qui n'ai pour tous avantages Qu'une musette & mon amour?

Ils vous mettront sans doute au-dessus de leurs Belles,

Ils vous prodigueront un encens dangereux:

Leurs éloges sont doux, mais souvent infidelles;

Cependant vous viendrez à mépriser poureux,

Ces louanges si naturelles

Que vous donnoient mes regards amoureux

Tout ce qu'ils vous diront, je vous l'ai dit, Cli-

mène; Mais ils vous le diront d'un air plus affuré,

Avec un art flatteur des Bergers ignoré:
Mor, je ne vous l'ai dit qu'en trouble, qu'avec
peine,

D'une voix craintive, incertaine; Je l'ai dit, & j'ai soupiré.

N'allez pas quitter, pour leur plaire;
Les manières qu'on prend dans nos petits Hameaux;

Rapportez-moi cette rougent fincère, Ce timide embarras, enfin tous ces défaus D'une jeune & fimple Bergère;

Rapportez-moi jusqu'à cet air sévère
Que vous avez pour moi comme pour mes rivaux;
Vous verrez à la Ville un exemple contraire;
Mais de votte rigueur je ne veux vous défaire,
Que par la pitté de mes maux.

Fai vu la même Ville où vous allez paroître;
Pour la belle Climène, elle a vu mes Intgueurs;
Parmi tous les plaifirs qui flattoient tant de cœurs
J'y regrettois notte féjour champêtre;
Et votre vue, & même vos rigueurs.

Non, je n'ai garde de prétendre
Que tout vous y semble ennuyeux;
Mais de que que côté que vous tourniez les yeux;
Dites, & ne craignez jamais de vous méptendre;
Et dites, s'il se peut, d'une manière tendre:
C'éf jei une l'on aima mieux

C'est ici que l'on aima mieux S'occuper de moi, que de prendre Tous les plaisirs de ces beaux lieux ?

#### ADRASTE.

O Pan, ou si c'est toi qu'il sautque l'on implore; Phabus, ou toi plutôt que l'un & l'autre adore, Amour, donne à mes vers cet air doux, naturel, Et je vais de mes dons enrichir ton autel.

HYLAS.

Il t'en peut coûter moins, & Ligdamis lui-même N'offre rien aux autels de l'Amour, mais il aime; Il aime, & fait ees vers que tu trouves charmans.

ADRASTE.

Ce charme ne fuit pas tous les vers des Amans. Ligdamis même en fit au retour de Climène, Qui cèdent à coux et, quoi ju'ils cèdent à peine. Peut être on chante mieux un départ qu'un retour à l'euc-être un air content ne fied pas à l'Amour. HYLAS.

Et ces vers-là, L'erger, tu les sais? ADRASTE.

Oui, fans doun

HYLAS.

Tu yeux donc me payer ceux que j'ai dies.

Ecoute:

MA Bergère revient, c'est demain que ces lieux S'embellissent par sa présence;

ADRASTE.

# 48 · POESIES

J'irai, j'irai m'offrir le premier à ses yeux.

Ah! Ciel, si de quelque distance

Elle me reconnoît à mon impatience,

Que mon sort sera glorieux!

Oui, je ferai le seul dont la joie éclatante; Par d'assez viss transports, marquera ce beau jour; J'aurai seul une ardeur digne de son resour: Elle ne pourra plus parostre indissérente; Je lui prépare trop d'amour.

Que dis-je? cette ardeur est-elle donc nouvelle:
N'ai-je encor rien senti d'aussi vis en aimant?
Quand j'étois une heure, un moment,
Un moment seul, éloigné de la Belle,

Pour me retrouver auprès d'elle,
N'avois-je pas le même empressement?

Vous n'aurez que mes foins, mes transports ordinaires; Mais maintenant, Climène, ils devroient vous

Vos yeux depuis long-temps n'ont vu d'Amane

fincères, Et pourroient-ils jamais s'en défacçoutumer? Ceux qu'à la Ville ils viennent d'enstammer, Par leurs foibles, ardeurs, par leurs amours lé-

gères, Auroient bien du vous apprendre à m'aimer.

La

La Ville est pleine de contrainte, De faux sermens & de vœux indiscrets.

Oue ne l'avez-vous vue exprès,

Pour savoit de quel prix est cet amour sans seinte Qui se trouve dans nos forêts;

De quel prix font nos bois pour s'y parler fanscrainte.

Et ma voix pour chanter une amoureuse plainte, Et mon cœur pour sentir vos traits?

Revenez plus Bergère encore Que vous n'éuez en nous quittant; Songez qu'il est au monde un cœur qui vous adore. Une Belle au milieu des soupirs qu'elle entend, Au milieu d'une Cour dont sa fierté s'honore, N'en peut pas toujours dire autant.

#### HYLAS.

Adraste, j'avouerai que ma surprise est grande; Que contre de sels chants Climène se désende.

### ADRASTE.

Etpourquoi le crois-uu? Les vers par leurs auraits
Ont foumis les lions, entrainé les forêts;
Après cela, je crois, le moins qu'ils puissent fairs,
Cefé d'adouri le cœur d'une jeune Bergère.
L'Amour les a fait naire, & les vers à leur tous.
Ne manquèrent jamais à bien servir l'Amour.

Tome IV.

### POESIES HYLAS.

Mais Climène, dit-on, est sière, inexorable.

A D R A S T E.

Mais, Berger, Ligdamis est amoureux, aimable. HYLAS.

N'a-t-on jamais poussé des soupirs superflus? A D R A S T E.

Et bien je te dirai quelque chose de plus.
Nous ctions l'autre jour sous l'Orme de Silène;
Une assez greure pe, où se trouva Climène;
On loua Ligdamis, chacun en dit du bien;
Prens bien garde, Berger, seule elle n'en dit rien;
Mais des les premiers mots jeus à l'avenure,
Elle se détourna rajustant sa coëssure,
Où je ne voyois rien qui sût à rajuster,
Et seignit cependant de ne pas écouter.
HYLAS.

Je me rends.

## ADRASTE.

Je remporte une grande victoire , Une Belle est sensible , & tu veux bien le croire.

# LA STATUE DE L'AMOUR.

VIII. EGLOGUE.

Dans le fond d'un bocoge impénétrable au jour Est un patit Temple rustique , Où le Dieu des Bergers reçoit un culte antique ;

Ce Dieu n'est point Pan, c'est l'Amour.
D'un simple bois on y voit sa figure;

D'un jumple bois on y voiej a ngure;

Elle n'a point ces traits hardis & délicats

Qu'auroit fous fon cifeau fait naître l'hidias:

On reconnoit pourtant le Roi de la Nature;

L'ouvrier champêtre éwit plein

De ce Dieu qu'exprimoit sa main.

L'Autel suffit à peine aux sestons, aux Guirlandes.

Qu'y portent d'innocens Mortels;
Il est de plus riches Autols,
Mais ils sont moins chargés d'offrandes.
L'é parut un Berger, qui d'un secret souci
Portoit dans l'eme une prosonde atteime:
Profanes œurs, n'écoutey point su plainue;
Au Dieu d'Amour il s'exprimoit ains.

Tor, qu'avec nos Bergers Jupiter même adore, Amour, tu le veux donc, tu veux que j'aime

Tu n'avois fair sur moi qu'un essa de tes coups, Le dernier de tes traits est le plus fort de tous. Je ne murmure point de ton ordre suprême, On doit avec excès aimer celle que s'aime; Et si de soibles voeux s'osstroient à tant d'appas, Ou même si mon cœur ne les adoroit pas, S'il leur manquoit un cœur si tendre & si sidelle; On te reprocheroit d'être injuste envers elle.

Mais quand je me foumets an devoir de l'aimet; Pourquoi ne suis-je pas plus propre à l'enstammet? Je ne suis qu'un Berger, elle égale Diane; Mes vœux sont trop hardis, sa beauté les condamne:

J'espère quelquesois en mes soins assidus; Mais je la vois paroître, & je n'espère plus. A force d'être aimable, elle devient terrible; Dieux ! pour ofer l'aimer qu'il faut être sensible ! Cependant elle daigne écouter ces chansons, Où je ne fais, Amour, que te prêter des sons; Où ce que tu répands de tendresse & de slamme. Satisfait quelquefois aux transports de mon ame. Mais c'est-là ce qui fait mon plus cruel tourment, Ma Musette est pour elle un simple amusement; Elle éçoute un Berger de qui la voix l'attire, Et ne s'apperçoit pas de l'Amant qui soupire: Sans songer au sujet, elle goûte mes chants; Ils ne la touchent point, & lui semblent touchants. Je n'ai que mon amour, mais enfin je présume Qu'il doit être flatteur pour celle qui l'allume : Vif & foumis, plus fort que son propre intérêt, Il lui fait bien sentir tout le prix dont elle est. Aussi n'a-t-elle pas, grand Dieu, je t'en rends grace,

De toute la fierté terraffé mon audace.

J'aimois, & j'ai parlé; mes hommages, mes soins,

Paroissent plaire assez : mais moi je lui plais
moins.

Ce n'est qu'à mon amour qu'il est permis de plaite : Sure de son repos, elle en est moins sevère ; Sa tranquille bonté regarde sans danger Un trouble qu'elle cause & ne peut partager. On stéchit les rigueurs, on désarme la haine ; Mais comment surmonter sa douceur inhumaine, Sa sinesse douceur, qui m'ôte ensin l'espoir Qu'elle-même d'abord m'avoit fait concevoir? Quel sera mon destin ? Tu peux seul me l'apprendre?

Ne me reste-t-il plus, Amour, rien à prétendre? A mon plus grand bonheur suls-je donc arrivé? Est-ce là tout le piix que tu m'as réservé?

En achevant ces mots, il attachoit sa vue
Sar le Dieu qu'imploroit sa voix;
Il vit, où les Amans se trompent quelquesois,
Il vit sourire la Statue.
Ce prodige douteux statu pourtant son cœur:

Mais enfin qu'suroit voulu dire

Le plus inconssitable & le plus vrai sourire?

C'étoit peut-être un sourire moqueur.



# THAMIRE.

VIII. EGLOGUE.

AMARILLIS, FLORISE, SYLVIE.

### AMARILIIS.

L ES Bergers tous les jours font entr'eux des combats

Et de chansons & de musettes ; Lorfque vous vous trouvez feules comme vous

êtes. Pourquoi ne les imiter pas?

Quoi ! les graces du chant sont-elles nécessaires A des Bergers plutôt qu'à vous? FLORISE.

Et quel sujet chanterions-nous? AMARILLIS.

Je n'en connois qu'un seul pour de jeunes Bergères. SYLVIE.

Nos amours ?

AMARILLIS.

Et quoi donc? FLORISE.

Prenons garde en ces lieux

Oue quelques Bergers curieux N'écoutent des récits peut-être trop fincères.

55

SYLVIE.

Ne ctaignez point ces dangers Dans des lieux fi folitaires.

FLORISE.

Je crains par-tout les Bergers. A M A R I L L I S.

Chantez fans tarder davantage :

Voyons qui de vous deux fait le mieux engager Ceux dont elle reçoit l'hommage,

Mon expérience & mon âge Me rendent propre à vous juger.

Que sans seinte avec moi votre cœur se déclare; Entre Belles je sais que la franchise est rare; Mais elle doit ici régner dans vos discours.

Par un combat tel que le vôtre, Vous apptendrez l'une de l'autre A bien conduire vos amours, Quand on y destine sa vie, On ne s'y peut trop exercer. Allons, agréable Sylvie,

Je le vois bien, vous voulez commencer.

# SYLVIE

Lycas brûle pour moi de l'amour le plus tendre, Que faire, Amarillis? quel parti puis-je prendre! Je n'y fais que d'aimer Lycas.

FLORISE.

Il n'est sidèle Amant que mon Amant n'essace; E iv

J'aime, mais j'en voudrois voir quelqu'autre en ma place;

Elle ne s'en sauveroit pas.

#### SYLVIE.

Aimer est un plaisir, mais il ne peut suffire; Il y faut joindre encor le plaisir de le dire: J'aime Lycas, Lycas le sait.

#### FLORISE.

Ce plaisir est bien doux, mais je me le reste.

Je sais trop qu'il n'est point de Berger qui n'abuse

D'un bonheur qu'on rend trop parsair.

#### SYLVIE.

Je suis simple & naïve, & de seindre incapable; Et je crois ma franchise encore plus aimable Oue l'éclat qu'on trouve à mes yeux.

#### FLORISE.

Je pourrois, comme vous, être simple & naïve; Mais ce n'est pas ainsi qu'un Amant se captive, Et mon Amant m'est précieux.

### SYLVIE.

Si l'on cache le feu dont on se sent éprise, Ce n'est pas à l'Amant du moins qu'on le déguise; Qui le cause, s'en apperçoit.

#### FLORISE.

Je consens qu'avec soin un Amant m'examine; Mais il est plus piqué d'un amour qu'il devine, Qu'il ne l'est de celui qu'il voit.

## SYLVIE.

Dans vos regards, mes yeux, l'amour ose se peindre;

Mes yeux, vous dites tout: mais je ne puis m'en plaindre,

On vous répond trop tendrement.

FLORISE.

Quand mon Berger paroît trop vif & trop fentible,
Détournez-vous de lui, mes yeux, s'il est possible,
Détournez-vous pour un moment.

#### SYLVIE.

Je feignis quelque temps, moins par art que par honte;

Mais je trouvai Lycas si tendre un certain jour,

Mais je trouvai Lycas si tendre un certain jour,
Un jour qu'on célébroit la Reine d'Amathonte,
Que je découvris mon amour.

### FLORISE.

Je distimulois moins hier qu'à l'ordinaire; Si l'on ne sût venu troubler notre entretien, Je ne sais plus comment Thamire avoit su faire, Mon secret ne tenoit à rien.

#### SYLVIE.

Pour faire à mon Berger l'aveu de ma tendresse, La Fete de Venus étoit un temps heureux; Je m'en suis apperçue, &, grace à la Déesse, Il n'en est que plus amoureux.

### FLORISE.

Je fais bien dans mon cœur que je suis obligée Au jaloux Alcidor qui nous interrompit : Du péril où j'étois je me vis dégagée ; J'en eus cependant du dépit.

#### POESIES SYLVIE.

58

Souvent nous disputons sur l'ardeur qui nous

Et mon Berger & moi, l'Amour juge entre nous; Et je dis en moi-même, à prendre un air farouche, J'y perdrois des combats si doux.

### FLORISE.

Lorsqu'avec des regards attentiss, pleins de flamme,

Thamire cherche en moi ce qu'ont produitses soins, Je triomphe; & je dis dans le sond de mon ame, J'y perdrois à me cacher moins.

### SYLVIE.

J'imagine toujours quelques faveurs nouvelles, Des présens que l'Amont a soin d'assaisonner; Lycas aura bientôt jusqu'à mes Tourterelles,

Je ne sais plus que lui donner.

### FLORISE.

J'évite de n'avoir qu'une même conduite:

Mes faveurs pour Thamire ont un air inégal;

Je le prends à danfer deux ou trois fois de suite,

Mais après je prends son rival.

SYLVIF.

Voyez juíqu'à que! point va ma douceur extrême:
 Un jour Lycas & moi nous caressions mon chien,
 Nous le baissons ensemble, il me baissa moi-même;
 Je feignis de n'en senir rien.

FLORISE.

Avec art quelquefois j'adoucis mon empire:

Il tomba l'autre jour un œillet de mon sein , Il y sut replacé de la main de Thamire , Quoiqu'il conduisit mal sa main.

Surre alloit encore reprendre après Florife, Quand l'une & l'autre fut furprife D'entendre un builfon qui trembla. Que des Amans l'inftinet fidelle Les conduit suremens sur les pas d'une Belle !

Lycas & Thamire étoient là.

L'agréable combat que celui des Bergères,
Pour les témoins cachés qui vinrent l'écouter,
Pour Thamire fur-wut, que par de longs myftères
On avoit voulu wutmenter!
Florife fut confufe, & d'une prompte course
Hors de ces lieux précipits ses pas;
Dernière, mais soible ressource.

Thamire la fuivit; que pouvoit-elle faire? Refufer de le voir , marquer de la colère, Qu'il furprit un secret si long-temps rensermé: Encor quelle colère, & quelle foible cause,

Dans de semblables embarras,

Encor quelle colère, & quelle foible caufe,
D'accufer un Amant aimé!
Elle le fit, & ce fut peu de chose.
Bientos fon œur fe fut rendu.
Thamire qu'animoit fu fortune préfente,
Payoit par les transports d'une flamme contente

Tout ce qu'il avoit entendu.

Mais Amarillis , que fit-elle? Perfonne ne prit garde à ce qu'elle devint; Sans doute Amarillis fe tint Peu nécesfaire à vuider la querelle.

# ISMENE.

### IX'. E G L O G U E.

### A MADEMOISELLE....

Ous qui par vos treize ans à peine encor fournis,

Par un éclat naissant de charmes infinis,
Par la simplicité, compagne de votre ége,
D'un rustique hauthois vous autrez l'hommage;
Vous dont les yeux déja causeroient dans nos
champs

Mille innocens combats & de vers & de chants;
Pour des Muses sans art convenable Héroine,
Ecoutez ce qu'ici la mienne vous destine;
Voycz comment un cœur va plus loin qu'il ne croit;
Comment il est mené par un Amant adroit,
Quels pièges tend l'Amour à ce qui nous ressemble.
Ce n'est pas mon dessen que voure œur en tremble;
Ni qu'à vos jeunes ans ces pièges présents,
Avec un triste soin soint toujours évités.

Cen'est pas mon dessein non plus de vous les peindre Si charmans, que jamais vous ne les puissiez craindre;

Ils ont quelque péril, je ne déguise rien.

Et que prétends-je donc i Je ne le sais pas bien.

Dans des vers sans objet, sous des histoires feinnes,

Vous parler de desirs, de rendresse, de plainnes.

Ces mots plairoient roujours, n'eussentils que le
son.

Du reste, point d'avis, moins encor de leçon; Aimer ou n'aimer pas, est une grande affaire: Que sur ces deux partis votre cœur délibère; On les peut l'un & l'autre & louer & blâmer. Quand tout est dit pourtant, on prend celui d'aimer.

Sur la fin d'un beau jour, aux bords d'une fon-

Corylas fans témoins entretenoit Ismène;
Elleaimoit en secret, & souvent Corylas
Se plaignoit de rigueurs qu'on nelui marquoit pas,
Soyez content de moi, lui disoit la Bergère;
Tout ce qui vient de vous est en droit de me plaire.
J'entends avec transport les airs que vous chantez,
J'aime à garder les sleurs que vous me présentez;
Si vous avez écrit mon nom sur quelque hêtre,
Aux traits de voure main j'aime à vous reconnoître:
Pourriez-vous bien encor ne vous pas croire heu-

62

Mais n'ayons point d'amour, il est trop' dangereux.

Je veux bien vous promettre une amitié plus tendre Que ne feroit l'amour que vous pourriez prétendre; Nous pafferons les jours dans nos doux entretiens, Vos troupeaux me feront auffi chers que les miens; Si de vos fruits pour moi vous cueillez les prémices, Vous aurez de ces fleurs dont je fais mes délices; Notre amitié peut-être auta l'air amoureux : Mais n'ayons point d'amour, il est trop dangereux.

Dieux! disoit le Berger, quelle est ma récompense! Vous ne me marquerez aucune préférence : Avec cette amitié dont vous flattez mes maux, Vous vous plairez encore au chant de mes rivaux. Je ne connois que trop votre humeur complaifante; Vous aurez avec eux la douceur qui m'enchante, Et ces vifs agrémens, & ces souris flatteurs, Que devroient ignorer tous les autres Pasteurs. Ah! plutôt mille fois .. Non, non, répondoit elle, Ismène à vos yeux seuls voudra paroitre belle. Ces légers agrémens que vous m'avez trouvés, Ces obligeans fouris vous ieront réservés; Je n'écouterai point sans contrainte & sans peine Les chants de vos rivaux, fussent ils pleins d'Ismène. Vous serez satisfait de mes rigueurs pour eux : Mais n'ayons point d'amour, il est trop dangereny.

Et bien, reprenoit-il, ce sera mon partage D'avoir sur mes rivaux quelque foible avantage; Vous favez que leurs cœurs vous font moins affurés, Moins acquis que le mien, & vous me prétérez : Toute autre l'auroit fait; mais ensin dans l'absence Vous n'aurez de me voir aucune impatience; Tout vous pourra fournir un affez doux emploi Et vous trouverez bien la fin des jours sans moi. Vous me connoissez mal, ou vous feignez peut-être, Dit-elle tendrement, de ne me pas connoître: Croyez-moi, Corylas, je n'ai pas le bonheur De regretter si peu ce qui flattoit mon cœur. Vous partîtes d'ici quand la moisson fut faite, Et qui ne s'apperçut que j'étois inquiète ? La jalouse Doris, pour me le reprocher, Parmi trente Pasteurs vint exprès me chercher. Que j'en sentis contr'elle une vive colère! On vous l'a raconté, n'en faites point mystère; Je sais combien l'absence est un temps rigoureux Mais n'ayons point d'amour, il est trop dangereny.

Qu'auroit dit davantage une Bergère Amante? Le mot d'amour manquoit, Ismène étoit contente. A peine le Berger en espéroit il trant; Mais sans le mot d'amour il n'étoit point content. Ensin, pour obtenir ce mot qu'on lui resule, Il songe à se servir d'une innocente ruse. Il faut vous obéir, Ismène; & dès ce jour,

Dieil en soupirant, ne parler plus d'amour. Puisqu'à votre repos l'amitié ne peut nuire; A la simple amitié mon cœur va se réduire; Mais la jeune Doris, vous n'en sauriez douter; Si j'étois son Amant, voudroit bien m'écouter. Ses yeux m'ont dit cent sois: Corylas, quitte simène; Viens ici, Corylas, qu'un doux espoir t'amène. Mais les yeux les plus beaux m'appelloient vainement,

J'aimois Ismène alors comme un fidèle Amant. Maintenant cet amour que votre cœur rejette, Ces soins trop empressés, cette ardeur inquiète, Je les porte à Doris, & je garde pour vous Tout ce que l'amitié peut avoir de plus doux. Vous ne me dites rien! Ismène à ce langage Demeuroit interdite, & changeoit de visage. Pour cacher sa rougeur, elle voulut en vain Se servir avec art d'un voile ou de sa main : Elle n'empêcha pas son trouble de paroître; Et quels charmes alors le Berger vit-il naître? Corylas, lui dit-elle, en détournant les yeux, Nous devions fuir l'amour, & c'ent été le mieux : Mais puisque l'amitié vous paroît trop paisible, Qu'à moins que d'être Amant vous êtes insensible. Que la fidélité n'est chez vous qu'à ce prix, Je m'expose à l'amour, & n'aimez point Doris.



TIRCIS

# TIRCIS ET IRIS.

# Xe EGLOGUE.

DAN'S le fond d'un Vallon est un lieu solitaire;
Proche cependant d'un Hameau;
Rarement un Bergery mena son troupeau,
Mais un Berger souvent y suivit sa Bergere.
D'arbres épais il est environné;
Il s'y conserve une ombre, il y rêgne un silence
Qui s'attirent la considence
D'un caur undre & passionné.

Un clair ruisseau tombant d'une collène, Y roule entre les sleurs qu'il y vient abreuver; Et quoigu'il joit encor près de son origine, Déjà ses petits slots savent faire réver.
La beauts de ces lieux, toute inculte & champêtre Ne permet point que l'art ose y paroitre; L'art même leur nuiroit s'il les vouloit parer; Telle en est l'aimable impossure, Que quand on vient s'y retirer, On se croit seul dans toute la naure.

Là, fortant du Hameau prochain , Par différens chemins deux Amans se rendirent Tome IV. Sans en être d'accord, l'un & l'autre comprirent Qu'ils ne s'y rendroient pas en vain. Quand ils se virent seuls, une joie amoureuse, Mieux que dans leurs discours, éclata dans leurs

yeux:
Seulement la Bergère en fut un peu homeuse,
Mais sans songer à sortir de ces lieux.
Us s'assirent tous deux sur une douce pente
Que revêtoit l'herbe tendre & naissante,
Iris un peu plus hau, Tircis un peu plus bas:
L'Amour aux pieds d'Iris, marquoit toujours su

place;
Et voici leurs discours, dont le charme & la
grace

Aux cœurs indifférens ne se montrera pas.

# TIRCIS, IRIS.

On aime en ces Hameaux, on songe affez à plaire; Cependant cherchez-y quelque Berger sincère, Et je veux bien, Iris, vous rendre votre soi, Si vous en trouvez un sincère comme moi. IRIS.

Il est quelques beautés qu'on trompe, ou que l'on quitte;

Mais il en est plus d'une aussi qui le métite. Et quoi ! voulez-vous donc qu'avec sidélité On aime Cléonice & son air affecté ! Voulez-vous que l'on soit sidèle pour Madonte; Qui toujours sur ses ans nous impose sans home ! Mais Climène, mais Lise ont de vrais agrémens, Et je répondrois bien, Berger, de seurs Amans.

TIRCIS.

Ne vous y trompez pas; pour être jeune & belle, on n'en a pas toujours un Amant plus fidelle.

New appler de Climber V. Linden Plus fidelle.

Vous parlez de Climène? Il n'est pas d'air plus doux,

Et même elle a, dit-on, que'que chosé de vous. Mais si je vous disois que Climène est trabie? Menalque, qui devroit l'aimer plus que sa vie, Qui souvent la voit seule près d'un certain buisson, Menalque pour une autre a fait une Chanson. Et Life, à votre avis, est-elle plus heureuse, E'lle que ses beaux yeux rendent si dédaigneuse? Elle ofa l'autre jour devant d'autres Pasteurs, Chossir son Licidas pour lui donner des fiers : A l'amour du Berger elle les crut bien dues, Hélas! le lendemain il les avoit perdues.

IRIS.

Tircis, je vous entends, vous n'aimez pas ainsi; Mais ne me puis-je pas faire valoir auffi? Croyez-vous que pour être & fidèle & fincère, On en trouve toujours autant dans sa Bergère? Damon y gagneroit, nous sommes tous vinoins Combien à Timarète il a plu par ses soins. L'autre jour cependant ells vint parderrière Au sier & beau Thamire oter sa pannetière; Damon étoit présent, elle ne lui dit rien: Pour moi, de leurs amours je n'augurai pas bien; Ces touts-là ne se sont qu'au Berger que l'on aime, Vous vous plaindriez bien si j'en usois de même. On croit que Listdot a lieu d'être content: J'ai vu pourtant Alphise, elle qui l'aime tant, A qui Daphnis mettoit ses longs cheveux en tresse.

La Belle avoit un air de langueur, de paresse. Au contraire, Daphnis, d'un air vis, animé, S'acquittoit d'un emploi dont il étoit charmé. Alphise en ce moment rougit d'ètre surprise, Et je rougis aussi d'avoir surpris Alphise. TARCIS.

Iris, qu'avez-vous dit? On se sût figuré
Que le sidèle amour, des Villes ignoré,
S'étoit sait dans nos bois des retraites tranquilles:
Mais on l'ignore ici comme on sit dans les Villes;
Ah! qui pourroit soustrir Menalque & Licidas?
Charmé de leurs chansons, je suivois tous leurs
pas.

Maintenant que je sais qu'ils sont tous deux coupables,

Je es fuis ; leurs chansons ne sont plus agréables.

Alphise & Timarète ont l'entretien charmant, Je les cherchois toujours avec empressement: Mais depuis que je sais qu'Alphise & Timarète N'ont point pour seurs Amans la soi la plus parfaite,

J'évite de les voir ; & les jours les plus longs J'aime mieux les passer seule avec mes moutons.

#### \* \*TIRCIS.

Puisque dans ce Hameau les amours dégénèrent; Car tous nos vieux Bergers, on fait comme ils aimètent,

Abandonnons ces lieux, Iris, retirons-nous, On y verra du Ciel éclater le courroux.

#### IRIS.

Non, vivons en des lieux où je serai charmée; Parmi tant de beautés, d'être la plus aimée; Où par mes tendres soins Tircis sera nommé Parmi tant de Pasteurs l'Amant le plus aimé. Qu'il ne soit point ici des seux tels que les notres; Jouissons du plaisse d'aimer plus que les autres, Et voyons en pitié tant de soibles amouts, Qu'i souffrent le partage & changent tous les jours.

#### TIRCIS.

Si je change jamais, si mon cœur se partage, Puissé-je en aucuns jeux n'obtenir l'avantage;

Puisse déplaire à tous mon plus doux chalumeau; Et ma voix faire suir les Belles du Hameau!

#### IRIS.

Ruiffeaux qui murmurez, bois chargés de verdure, Ecoutez mon Berger, écoutez ce qu'il jure. S'il trouve en son Iris un amour moins constant, Je veux que tous mes traits changent au même instant.

Et que sans ressentir une secrette peine, Je ne puisse jamais rencontrer de sontaine.

#### TIRCIS.

O vous, Dieu des Pasteurs, Déesse des Amans, Ecoutez ma Bergère, écoutez ses sermens.

#### IRIS.

Bergers, qu'en ces Hameaux on trouve redoutables, Vous tâcheriez en vain de me paroître aimables; Ne songez pas qu'Iris voye encore le jour, Pour Iris dans le monde il n'est qu'un seul amour.

#### TIRCIS.

Bergères, qui causez tant de soupirs, de larmes, Ne comptez plus sur moi pour admirer vos charmes.

Ne comptez plus sur moi pour ressentir vos traits; Mes yeux à vos appas sont sermés pour jamais.

71

Alors de mille voix ensemble confondues, Et dans ce lieu tout-à-coup répandues, Des deux Amans l'entretien fuivi: Les Nymphes les Sulvaine des deux

Les Nymphes, les Sylvains dans leurs grones obscures,

Témoins de ces ardeurs si fidelles, si pures, Leur applaudissoient à l'envi.



#### ACTEURS.

DIANE.
PAN.
ENDIMION, Bergere.
ISMENE, Bergere.
LICORIS, Confidente de Diane.
EURILAS, Confident d'Endimion.
CHŒUR de Satyres & de Faunes.
CHŒUR des Mymphes de Diane.
CHŒUR des Bergers.
CHŒUR des Hergers.

CHŒUR de ceux qui ont été métamorphosés en Etoiles.

ENDIMION:



# ENDIMION,

PASTORALE.

#### ACTE PREMIER.

Le Théâtre représente un Bois.

# SCÈNE PREMIÈRE.

PAN, UN SATYRE, LICORIS.

LICORIS à Pan.

LESATYRE.
Choififfez mieux l'objet de vos defirs.

LICORIS.

Dans votre amour il n'est rien qui vous flatte.

Tome IV. G

#### 74 POESIES LESATYRE.

Ne perdez point de précieux soupirs...

LICORIS.

Diane est belle & charmante,

Mais elle est indifférente;

Sa froideur ne doit-elle pas

Sa froideur ne doit-elle pas Vous la faire voir sans appas?

LESATYRE.
Elle a contre l'Amour armé tout son courage.

Elle a contre l'Amour armé tout lon courage.
Un foupir amoureux, un feul regard l'outrage;
Avec si peu d'espoir, pourquoi vous embarquer ?
Laissez-lui sa serté, c'est un triste avantage :
On ne peut mieux punir une vertu sauyage,

Qu'en ne daignant pas l'attaquer. LE SATYRE ET LICORIS.

Ceffez, ceffez d'être Amant d'une ingrate, Choissiffez mieux l'objet de vos désirs; Dans votre amour il n'est rien qui vous statte, Ne perdez point de précieux soupirs.

PAN.

La froideur & l'indifférence
Ne font qu'une fausse apparence
Qui ne doit pas découraget.
Près d'un Amant fidelle
Est-il une cruelle
Qui ne soit en danger ?
LICORIS.
Ouittez une vaine espérance.

#### LE SATYRE.

Du moins vous courez le hasard De soupirer sans récompense.

#### LICORIS.

Quittez une vaine espérance.

LE SATYRE.

Dussiez-vous être heureux, vous le seriez trop tard.
P'AN.

Je ne sens point mon cœur effrayé des obstacles, Pour les surmonter tous il est d'heureux momens; Mais quand l'Amour fait des miracles,

Ce n'est pas en faveur des timides Amans.

(Pan fort avec le Satyre, & Licoris demeure feule pendant quelques momens).

# SCÈNE II.

## DIANE, LIČORIS.

LICORIS à Diane qu'elle voit arriver.

UEL bonheur vous conduit dans ce lieu folitaire,

Sans y trouver un Amant odieux? Pan vient de sortir de ces lieux.

Gij

Malgré votre humeur févère, Le moins aimable des Dieux A fait desspin de vous plaire. Rien ne marque mieux Que la raison ne tient guère Contre l'éclat de vos yeux.

DIANE.

Laissons à cet Amant une audace si vaine, Elle aura le succès qu'elle peut mériter.

> Mais, que me veut Ismène? Il la faut écouter.

# SCÈNE III.

# DIANE, LICORIS, ISMÈNE.

#### ISMÈNE.

Déesse, à vos genoux, qu'avec respect j'embrasse,

Je viens tâcher d'obteuir une grace. Mon cœur s'est dégagé d'un matheureux amour: Souffrez que déformais je vous suive à la chasse,

Recevez-moi dans votre Cour.

L'Amour n'ose sur vous étendre sa puissance, Je connoisses tigueurs, je crains encor ses coups;

Je ne puis être en assurance, Si je ne suis auprès de vous.

Quels malheurs, quels destins contraires,
De l'Amour pour jamais vous font rompre les

Endimion toujours néglige-t-il vos vœux ?

#### ISMENE.

Il redouble pour moi fes mépris ordinaires; Il renonce au projet qu'avoient formé nos pères De nous unit tous deux.

Trop funcile projet, où je crus tant de charmes.
Combien m'as-tu coûté de larmes!
Hélas! un n'as fait qu'exciter
Un feu qu'il faut éteindre;
Tu me donnois, pour l'augmenter,
De vains fujets de me flatter,
Et le trifté droit de me plaindre.

#### DIANE.

Quand l'Amour est en courroux, Son courroux n'est pas durable. Endimion est aimable; S'il revient jamais vers vous, Serez-vous inébranlable?

Vous ne répondez point, je vois votre embarras.

ISMÈNE.

Daignez me presser moins, il n'y reviendra pas.

G iii

#### DIANE ET LICORIS.

Vous aimez, vous aimez encore, Vos liens ne sont pas rompus.

ISMÈNE.

Non, non, mes liens font rompus.

#### DIANE ET LICORIS.

Vous aimez, vous aimez encore.

#### ISMÈNE.

Si j'aime encor, j'implote Votre secours pour n'aimer plus.

#### DIANE.

Vous, dont je suis la Souveraine, Nymphes, qui sur mes pas vous plaisez à chasser, Recevez parmi vous ssmène; A l'Amour, comme vous, elle veut renoncer.



# SCÈNE IV.

# DIANE, NYMPHES DE DIANE, ISMÈNE.

#### CHŒUR DES NYMPHES.

Vone gottons une peix profonde, Venez, venez parmi nous.
Que l'Amour au refte du monde
Faffe reffentir fes coups,
Ils n'iront point jufqu'à vous.
Venez, venez parmi nous,
Nous goûtons une paix profonde,
Venez, venez parmi nous.

( Danse des Nymphes ).

#### UNE NYMPHE.

Les biens qui contentent nos cœurs, Viennent s'offrir à nous fans nous coûter de larmes; L'amour le plus heureux a toujours ses alarmes, Aux innocens plaifirs il ôte leurs douccurs: Les chansons des oiscaux, les ombrages, les sieurs, Les doux zéphyts ont pour nous tous leurs charmes.

### SCENEV

#### DIANE, NYMPHES, ISMÈNE, BERGERS Amans d'Ismène.

#### DEUX BERGERS.

BERGERE, quel chagrin loin de nous vous en-

Pourquoi voulez-vous nous quitter ? N'étoit-ce pas le nom d'Ismène Que saus cesse aux échos nous faisons répéter ?

N'étions-nous pas toujours occupés à chanter Et vos appas, & notre peine? Bergère, quel chagtin loin de nous vous entraîne?

Pourquoi voulez-vous nous quitter?

( Danse des Bergers qui tâchent à stêchir

# Ifmène ). CHŒUR DES BERGERS.

Voyez notre douleur fincère, Rendez-vous à nos foupirs.

#### CHŒUR DES NYMPHES.

Dans les Amans rien n'est fincère, N'écoutez point leurs soupirs.

#### CHŒUR DES BERGERS.

Fuyez les maux qu'Amour peut faire, Suivez du moins ses plaisirs.

CHŒUR DES NYMPHES.

Fuyez les maux qu'Amour peut faire, Fuyez même ses plaisirs.

#### ISMÈNE.

Je sais ce que je dois, Bergers, à votte zèle; Mais mon dessein est pris, allez, oubliez-moi.

#### CHŒUR DES BERGERS.

Ah! quelle injuste loi!

Pour vous-même & pour nous que vous êtes cruelle!

( Ils fortent ).

#### DIANE à Ismène.

Puisque rien désormais n'ébranle votte choix, Recevez de ma main & l'Arc & le Catquois.

#### CHŒUR DES NYMPHES.

Jouissez de l'heureux partage Qui vous est présenté.

L'Amour de toutes parts fait un affreux ravage; Goûtez-en davantage

Le prix de la tranquillité. Quand tout gémit dans l'esclavage, Qu'il est doux d'être en liberté!

( Elles fortent avec Ismene ).

# SCÈNE VI.

### DIANE, LICORIS.

#### DIANE.

Use tu prends un foin inutile,

Ifmene! quelle erreur conduit ici tes pas!

Tu veux auprès de moi rendre ton cœur tranquille;

Et le mien ne l'est pas.

Tu fuis Endimion. Hélas! Que tu choisis mal ton asyle!

#### LICORIS.

Sans savoir de quel trait votre cœur est atteint, Elle se plaint à vous d'une stamme satale; Avec plaisir on voit une rivale

Qui souffre & qui se plaint.

#### DIANE.

En écoutant les maux ma honte étoit extrême, D'imposer à ses yeux par un calme apparent. L'ai bravé de l'Amour la puissance suprême,

Et l'on me croit toujours la même; Mais je ne jouis plus des honneurs qu'on me rend, Et l'on me reproche que j'aime,

Quand on vient me vanter mon cœur indifférent,

#### PASTORALES. 83 LICORIS.

Bannissez l'Amour de votre ame, Son empire pour vous auroit trop de rigueur; Toujours votre sierté combattroit votre slamme: L'Amour ne répand point ses douceurs dans un cœur,

S'il n'en est paisible vainqueur.

Dégagez-vous, songez que vous êtes Déesse. Et daignez voir quel choix vous avez fait.

DIANÉ.
Je rougis de ma tendresse,

Je rougis de ma tendresse, Et non pas de son objet.

L'aimable Berget que j'adore, N'a pas besoin d'un rang qui s'attire les yeux; Il a mille vertus que lui-même il ignore, Et qui seroient l'orgueil des Dieux.

L'Amour lui paroît méprifable;

Et même en n'aimant tien, il en est plus aimable.

Que fa fierté dure toujours , Que toujours à l'Amour elle foit plus rebelle. Hélas! pour foutenir la mienne qui chancelle , Il me faut ce trifte fecours.

LICORIS.

Mais s'il ne fort jamais de son indifférence . . . . D I A N E.

Je sais trop à quels maux je dois me préparer.

Un éternel filence

84

Cachera cet amour dont ma gloire s'offense; En secret seulement j'oserai soupirer.

Je languirai fans espérance; Et craindrai même d'espérer.

### DIANE ET LICORIS.

Ah! faut-il que les cœurs sensibles à la gloire Soient capables de s'attendrir?

On ne peut de l'Amour empêcher la victoire; Il fant lui céder & fouffiir.



### ACTE II.

Temple rustique que les Bergers ont élevé pour Diane, & qui n'est pas encore consucré.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# ENDIMION, EURILAS.

ENDIMION.

Quel jour, quel heureux jour je vais voir célébrer?

Nos Bergers pour Diane ont secondé mon zèle; Ce Temple par mes soins est élevé pour elle, Et nous allons le confacrer.

Jamais par des foupirs mon amour ne s'exprime , Du moins par des Autels je le marque fans crime :

Ce détour, ce déguisement Convient à mou respect extrême; Et mon cœur, pour cacher qu'il aime, Feint qu'il adore seulement.

#### EURILAS.

Cachez moins un amour fidelle;
Vous n'êtes qu'un Berger,
Diane est immortelle;
Mais des appas d'une Belle,
Tous les yeux peuvent juget,
Et tous les cœurs ont droit de s'engager.

#### ENDIMION.

Si j'étois immortel, & Diane Bergère,
Je craindrois encor sa colère.
Mes seux n'osent paroitre au jour;
Je gémis sous les loix que le respect m'impose;
Mais sa Divinité n'en est pas tant la cause,
Que se appas & mon amour.

#### EURILAS.

Que peut prétendre un Amant dont la peine Ne doit jamais se découvrir? Que n'avez-vous pris soin de vous guérir Par l'hymen de l'aimable Isinène?

Près d'un objet dont on est adoré, On oublic à la fin une Beauté cruelle: D'une funeste stamme un cœur n'est délivré, Que par une stamme nouvelle; Et contre les Amours, Les Amours sœuls sont un secours.

#### PASTORALES. 87 ENDIMION.

Je meurs d'un feu trop beau pour le vouloir éteindre; Je ne puis espérer, & je n'ose me plaindre : Cependant un plaissir qui ne peut s'exprimer, Adoucit en secret des peines si cruelles; Au milieu de mes maux, je m'applaudis d'aimer La plus sière des Immortelles,

#### EURILAS.

La fierté plaît, lorsque l'on est statté
Du doux espoir de la vistoire;
Mais vous ne pouvez croire
Que Diane jamais perde sa liberté:
Quel charme a pour vous sa sierté?

#### ENDIMION.

Elle redouble sa gloire, Et le prix de sa beauté.

Je vois de nos Bergers la troupe qui s'avance; Eurilas, il est temps que la sête commence.



### SCÈNE II.

# ENDIMION, TROUPE DE BERGERS.

#### ENDIMION.

Ecoutez ces Bergers qui parlent par ma voix; Déeffe; daignez quelquefois Visiter ce Temple rustique: On vous élève ailleurs des Temples éclutans;

Mais dans un lieu plus magnifique, On n'offre pas des vœux plus purs ni plus constans.

( Danse des Bergers ).

#### UN BERGER. Brillant Astre des nuits, vous réparez l'absence

Du Dieu qui nous donne le jour; Votre char, lorsqu'il fait son tour, Impose à l'Univers un auguste silence,

Et tous les feux du Ciel composent votre Cour.

D.E.U.X. B.E.R.G.E.R.S.

DEUX BERGERS.

En descendant des Cieux, vous venez sur la terre
Régner dans les vastes forèts;

Votre noble loistr fait imiter la guerre,
Les monstres dans vos jeux succombent sous

vos traits.

TROIS

#### PASTORALES. 89 TROIS BERGERS.

Jusques dans les Ensers votre pouvoir éclate: Les manes en tremblant écoutent votre voix;

Au redoutable nom d'Hecate, Le sévère Pluton rompt lui-même ses loix.

CHŒUR.

Que le Ciel, que la Terre & le sombre rivage; Que tout rende à Diane un éternel honmage. Que de vœux différens elle doit recevoir!

Chantons sa puissance suprême, Le Maître des Dieux même

N'étend pas si loin son pouvoir. E N D I M I O N.

Vos éloges, Bergers, touchent peu la Déesse.

Songeons plutôt à vanter Son cœur exempt de foiblesse, Ft nos chants pourront la slatter.

Faires-vous un effort pour elle :

Malgré l'Amour dont vous suivez la loi, Célébrez la gloire immortelle

D'un cœur toujours maître de soi-C H Œ U R.

Vous avez sur l'Amour remporté la victoire. Que cettiomphe est beau! qu'il est digne de vous! Vous avez sur l'Amour remporté la victoire.

Les plus grands Dieux ont ressenti ses coups; La gloire de l'Amour ne sert qu'à votre gloire. Que ce triomphe est beau! qu'il est digne de vous :

Tome IV.

# SCÈNE III.

Diane descend du Ciel.

DIANE, LICORIS, ENDIMION, BERGERS.

DIANE.

Bergers, jusqu'en ce lieu votre hommage m'ature;

De sincères respects savent charmer les Dieux : Mais je veux arrêter des chants audacieux

Oue trop de zèle vous inspire.

Il suffit de suir les Amours, Et d'éviter leur esclavage; Mais par de superbes discours Il ne faut point leur faire outrage. Il suffit de suir les Amours, Il ne faut point leur faire outrage,

Retirez-vous, c'en est assez,
Vos encens & vos vœux seront recompensés.

(Tous les Bergers fortent.)



# SCÈNE IV.

#### DIANE, LICORIS.

#### LICORIS.

Quoi! votre noble orgueil se dément en ce jour?

Diane hautement déclare

Qu'elle est moins contraire à l'Amour?

#### DIANE.

Endimion ordonnoit cette fête,

Lui dont mon cœut est la conquête;
En outrageant l'Amour il croyoit me flatter,

Excute ma foiblesse,

Son erreur blessoit ma tendresse,

Et je n'ai pu la supporter.

#### LICORIS.

Ne me déguisez rien, vous lui voulez apprendre Que jusqu'à vous il peut lever les yeux; Vous prenez pour parler un 'cour mystérieux, Mais vous voulez qu'il ose vous entendre.

#### DIANE.

Pourrois-je le vouloir? Ciel! quelle honte! hélas l Du moins, si je le veux, ne le pénètre pas. H ij

#### ACTE III.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# PAN, UN SATYRE, ENDIMION, EURILAS.

#### PAN.

Bergers, croirai-je un bruit qui vient de fe répandre? Diane a-t-elle protégé

L'Amour dans vos chants outragé?

ENDIMION ET EURILAS.

Elle-même a paru pour le venir défendre.

#### PAN.

Ah! j'obtiendrai le prix que mérite ma foi. A l'Amour déformais Diane est moins rebelle; Lose seul soupirer pour elle, Comangement ne regarde que moi.

Avec bien de l'amour on est toujours aimable.

La Beauté que je sers étoit impitoyable. Je sais que je dois peu compter sur mes appas : Mais mon œur m'assuroit d'un succès savorable; Je l'ai cru sur sa foi, je ne m'en repens pas. Avec bien de l'amour on est toujours aimable.

#### LE SATYRE.

Aimez, aimez, j'approuve enfin vos feux, Puisqu'ils vont être heureux.

Qu'and on porte sans fruit une chaîne éternelle; Quand on aime à languir pour les yeux d'une belle, Avec le cœur on a l'esprit blessé :

Mais il n'est rien de plus sensé, Que d'être Amant, & même Amant sidelle, Quand on est bien récompensé.

#### PAN.

Je veux, je veux marquer ma joie à la Déesse;
Que les Faunes s'assemblent tous;
Qu'ils viennent, remplis d'allégresse;
L'applaudit dès ce jour d'un changement si doux,

#### ENDIMION.

Quoi ! déjà votre amour s'apprête A faire éclater fa conquête ?

#### EURILAS.

L'Amant d'une fière Beauté Doit ménager sa vanité : S'il sait des progrès, il doit seindre

De ne pas s'en appercevoir ; Il faut qu'il ait l'art de se plaindre Au milieu du plus doux espoir.

#### PAN.

Et bien, sans montrer que j'espère, Rendons hommage à ses attraits; Et par des soins qui ne peuvent déplaire, Contantons des transports qu'il saut tenir secrets;

# SCÈNE II.

### ENDIMION, EURILAS.

#### ENDIMION.

Vient combler tous les maux qui tourmentoient mon cœur!

Je me flattois d'aimer une insensible, Je ne puis conserver un si cruel bonheur.

Que la fierté de Diane étoit belle!

Mais qu'elle a fait un choix indigne d'elle!
Si ses appas me faisoient soupirer,
Sa gloire me charmoit plus que ses appas même;
Et je perds le plaisse extrême
Que je sentois à l'admiter.

EURILAS.

Suivez moins un transport que la raison condamne; Ce n'est point un indigne choix,

Que le puissant Dieu de nos bois.

#### ENDIMION.

Non, ce n'est point à lui d'oser aimer Diane. Ses charmes les plus grands ne lui sont pas connus; Elle n'en reçoit point les vœux qui lui sont d'îs.

#### EURILAS.

Toujours rempli de confiance,

Peut-être il en croit trop une foible apparence.

#### ENDIMION.

Diane a de l'amour, & vient nous l'annoncer; Quand un autre que Pan auroit pu la forcer A quitter son indifférence,

Ce n'est pas moi, du moins on ne le peut penser.

Vengeons - nous, vengeons - nous d'un injure mortelle;

Il ne me reste plus que ce suneste bien: Otons à l'infidelle un cœur tel que le mien;

#### EURILAS.

Quelle fidélité Diane vous doit-elle ? Vos cœurs n'ont pas été dans un même lien.

#### ENDIMION.

Elle devoit m'être fidelle, Du moins en n'aimant jamais rien,

Toi-même tu m'as dit qu'en épousant Ismène; Et son amout & mon devoir Se sussemble à un penchant qui m'entraîne; Je veux essayer leur pouvoir. Je veux redemander Ismène à la Déesse, Heureux si de ses mains je pouvois recevoir

#### Ce qui doit venger ma tendresse !-E U R I L A S.

Oubliez-vous qu'on ignore vos feux ? Vous parlez tonjours de vengeance.

#### ENDIMION.

Hélas! de mes transports quelle est la violence!

Que me dis-tu? Que je suis malheureux!

D'où vient que mon ardeur ne s'est pas découverte Aux yeux qui m'avoient enstammé? Peut-être que Diane cût tessenti ma perte, Bien qu'elle ne m'est pas aimé.

#### EURILAS.

La vengeance est inutile;
C'est assez de se guérir.
Pourvu que vous soyez tranquille,
Qu'importe qu'une ingrate ait peine à le soussire;
La vengeance est inutile;
C'est assez de se guérir.

97

#### ENDIMION.

Si je ne suivois pas ce conseil salutaire,
Tous les Dieux devroient m'en punir.
La Déesse paroît, je vais te satissaire;
A mon repos ssinène est nécessaire,
Je vais tacher de l'obtenir.

# SCÈNE III.

# DIANE, ENDIMION.

#### ENDIMION.

Déesse, mon audace est peut-être trop grande;
De croire avoir le droit d'implorer vos bontés;
Si je mérite peu ce que je vous demande,
Les biensaits des Divinités
Ne peuvent être mérités.

#### DIANE.

Parlez, vous me verrez répondre à votre attente:

#### ENDIMION.

Ismène a le bonheur d'être de votre Cour;
Je ne sais cependant si son ame est contente:
Daignez souffrir son retour;
Si j'obtiens qu'elle y consente,
Daignez la rendre à mon amour.
Tome IV.

58

DIANE.

Quoi! vous l'aimez? vous dont l'indifférence Rejettoit ses vœux & ses soins? E N D I M I O N.

Quand on y pense le moins, Souvent l'amour prend naissance.

La pitié, le repentir, Tout vers l'smène me rappelle; Sa retraite m'a fait sentir Combien je perdois en elle.

DIANE.

Berger, ce que vous souhaitez N'est pas une légère grace.

ENDIMION.

Si jamais des mortels les vœux sont écoutés..?

D I A N E.

Allez, je résoudrai ce qu'il faut que je sasse, Et vous saurez mes volontés.



# SCÈNE IV.

#### DIANE.

Ou suis-je? Endimion pour Ismène soupire, Et moi je me livrois au charme qui m'attire, Déja je trahissois le secret de mon seu. Après une soiblesse inutile & honteuse, Après avoir en vain commencé cet aveu, Quelle vengeance rigoureuse...

Mais quoi! ne dois-je pas me croire trop heureuse,

Mais quoi! ne dois-je pas me croire trop heureule,

Que l'ingrat m'entende si peu?

En me causant une douleur extrême.

Il met du moins ma gloire en sûreté; S'il ne m'eût soutenue, hélas! contre lui-même; J'oubliois toute ma sierré.

Mais qu'il ne pense pas que je lui rende Ismène.

Qu'il n'attende pas mon secours

Pour former une indigne chaîne:

Je redeviens Diane, & veux l'être toujours;

Je reprends ma première haine

Pour tous les œurs esclaves des Amours.

Je vois le Dieu des bois, faut-il que je l'entende ? Ma peine, ô Ciel n'est donc pas affez grande ? I ii.

# SCÈNE V.

#### DIANE, PAN, FAUNES ET SYLVAINS.

#### PAN.

DÉESSE, fouffiez qu'en ce jour Tous les demi-Dieux de ma Cour Se foumettent à votre empire; Mes foins ne peuvent feuls fuffire A vous marquer tout mon amour,

Que les forêts, que les monts applaudissent Au choix qu'a fait le Dieu des monts & des forêts;

Que les Antres les plus fecrets
Sans cesse retentissent,
De Diane & de ses attraits;
Que tous les autres chants sinissent:
On ne doit célébret qu'un objet si charmant,
Dans tous les lieux où règne son Amant.

#### CHŒUR.

Que les forêts que les monts applaudissent Au choix qu'a fait le Dieu des monts & des forêts; Que les Antres les plus secrets Saus cesse retentissent;

. De Diane & de ses attraits;

Que tous les autres chants finissent: On ne doit célébrer qu'un objet si charmant Dans tous lieux où règne son Amant.

( Danse des Faunes ).

DIANE à Pan.

A recevoir vos soins j'ai voulu me contraindre; Peut-être en les suyant j'aurois paru les craindre; Quand on est trop sévère, on se croit en danger; Je veux vous annoncer d'une ame plus tranquille,

Que votre amour est inutile, Et qu'il faut vous en dégager. (Elle fort).

# SCENE VI.

#### PAN, FAUNES ET SILVAINS.

#### PAN.

A 1-je bien entendu? C'est ainsi qu'on m'ou-

O Ciel! où me vois-je réduit?
J'avois pris de l'espoir, il est soudain détruit :
Ah! quelle honte! quelle rage!

CHŒUR DES FAUNES. Guérissez-vous d'un seu si mal récompensé;

I iij

Des Faunes vos sujets l'honneur en est blessé :
On ne voit point entr'eux paroître
De malheureux Amans.
Ably versation leur Maitre.

Ah! verra-t-on leur Maître
Soupirer dans de longs tourmens?
PAN.

Soins qu'on a méprilés, vains efforts de mon zèle, Ne cessez point de vous offrir à moi;

Vous n'avez pu toucher une ame trop cruelle, Servez du moins à m'inspirer contrelle Tout le courroux que je lui dois.



### ACTE IV.

# SCÈNE PREMIERE.

#### ISMÈNE.

Someres forêts qui charmez la Déeffe,
Doux afyle où coulent mes jours,
Plaifirs nouveaux qui vous offrez fans ceffe,
Pourquoi ne pouvez-vous furmonter ma triftesse?
Ah! l'attendois de vous un plus puissant secous.

Qui peut me rendre encor incertaine, inquiète? J'aimois un insensible, & ce que j'ai quitté

Ne doit pas être regretté; Cependant sans savoir ce que mon cœur regrette; Je le sens toujours agité.

Sombres forêts qui charmez la Déesse, Doux asyle où coulent mes jours, Plaissits nouveaux qui vous offrez sans cesse, Pourquoi ne pouvez-vous surmonser ma tristesse? Ah! s'attendois de vous un plus puissant secouts.

# SCÈNE II.

# DIANE, LICORIS, ISMENE.

#### DIANE.

Ismen, parlez-moi fans feinte, Endimion vous redemande à moi; D'une tendre douleur j'ai vu fon ame atteinte : Ismène, parlez-moi sans feinte, Voulez-vous renoncer à vivre sous ma loi?

ISMÈNE.

O Ciel! que ma surprise est grande! Quoi! cet ingrat...non, non, je ne le puis penser. DIANE.

A son amour naissant, il veut que je vous rende; Répondez, je vous le commande,

A vivre fous ma loi voulez-vous renoncer?

Vous favez qu'à jamais je m'y fuis affervie, Rien ne peut ébranler ma foi; A fuivre d'autres loix si l'Amour me convie, L'Amour sans votre aveu ne peut plus sien sur moi;

#### DIANE.

J'entends ce que vous n'osez dire,
J'userai bien de mon empire:
Je vetrai votte Amant; allez, attendez-vous
A receyoir les ordres les plus doux.

# SCÈNE III. DIANE, LICORIS. LICORIS.

A INSI vous permettez qu'Ismène soit contente ; Votre cœur à jamais reprend sa liberté: J'ai vu par son amour ce grand cœur agité; Mais la gloire a vaincu, Diane est triomphante;

Cesse de présenter ce triomphe à mes yeux, Il me coûte trop cher pour être glorieux.

DIANE ET LICORIS. Qu'on est foible quand on aime! Qu'il est difficile, hélas! De vaincre un amour extrême! Après la victoire même, On rend encor des combats.

DIANE.

Je sais qu'Endimion ne me fait point d'outrage ; Cependant son amour m'irrite malgré moi ;

Je ne prétends point à sa foi, Et ne puis souffir qu'il l'engage. Je me reproche à tout moment Cet aveugle caprice; J'ai honte de mon injustice;

#### 106 POESIES

Et je m'en punis en formant Des nœuds qui font tout mon tourment.

#### LICORIS.

C'est une peine affreuse
De rendre une rivale heureuse,
C'est un essort cruel pour un cœur amoureux.
Mais lorsque la gloire est contente,
Songez quelle douceur charmante
Doit goûter un cœur généreux.

#### DIANE.

\* Endimion dans ces lieux va paroître:

Mon deflein va s'exécuter;

Je vais ... mais quoi ! je fens mon feu le révolter ...

Je fens ma foiblesse renaître;

Par de nouveaux combats faut-il la surmonter?

Dans quel désordre je retombe!

Que je crains qu'à la sin ma raison ne succombe!

Cruel Amour, es-tu content?
Seule je te bravois dans la Troupe célefte;
Mais fur mon cœur enfin ton empire s'étend.
Tu vois ce cœur si sier, interdit & sottant;

Le peu de force qui me reste Peur me quitter en un instant. Suis-je pour toi, dans cet état sinnesse, Un triomphe assez éclatant? Cruel Amour, es-tu content?

#### P A S T O R A L E S. 107 LICORIS.

Je vois Endimion, paroissez plus tranquille; Prononcez un aveu qui vous fait soupirer: Plus cet effort est difficile, Moins vous devez le différer.

# SCÈNE IV.

# DIANE, ENDIMION.

DIANE.

Venez, Endimion, tout vous est favorable;
J'accorde Ismène à vos desirs.
ENDIMION.

Ah! que mon fort est déplorable!

DIANE.

Que dites-vous? D'où naissent ces soupirs? ENDIMION.

Jusques dans vos bontés le Destin m'est contraire. Que ne rejettiez-vous des vœux si mal conçus?

DIANE.

Quelle plainte ofez-vous me faire? Quoi : c'est ainsi que mes dons sont reçus? Que devient dès ce jour cette slamme nouvelle, Qu'Ismène en vous suyant a su vous inspirer?

ENDIMION. .

Hélas! pouvez-vous ignorer Que je suis sans amour pour elle?

#### 108 POESIES

Mon trouble, mes vœux incertains, Ces soupirs échappés, mes bizarres desseins, Tout ne vous divil pas qu'un autre amour m'enstamme,

Que j'ai voulu l'arracher de mon ame, Et que tous mes efforts sont vains ? D I A N E.

Vous voulez sortir d'esclavage, Suivez votte projet avec plus de courage.

> On ne surmonte pas d'abord Le doux penchant qui nous entraîne; Ce n'est pas un premier essort Qui brise une amoureuse chaîne.

ENDIMION.

Non, je veux conferver un malheureux amour;

Que vous importe-t-il que j'en perde le jour?

DIANE.

DIANE.

Je veux dans tous les cœurs, autant qu'il m'est possible,

Etablir la tranquillité.

Il n'est rien de plus doux pour une ame insensible, Que de voir en tous lieux règner la liberté.

#### ENDIMION.

Pourquoi, Déesse impitoyable, A combattre mes seux voulez-vous m'engager? Je sais que je ne suis qu'un mortel, qu'un Berger; Mais korsque j'ose aimer un objet adorable,

## PASTORALES. 109

Du moins je ne suis pas coupable
D'un téméraire aveu qui devroit l'outrager.
De mon crime secret la peine est assez grande;
J'étousse mes soupirs & mes gémissemens,
Déesse, par pitié, laissez-moi mes rourmens;
C'est tout le prix que je demande.

DIANE.

Qu'entends-je? quoi, Berger....

ENDIMION.

Qu'ai-je dit? quel transport?

Ciel! ai-je rompu le silence?
L'Amour à mon respect a-t-il sait violence?
Ah! vos yeux irrités m'instrussent de mon sort:
J'y vois tout mon forsait & toute mon offense;
Mon seu s'est découvert, j'ai mérité la mort.



# SCÈNE V.

#### DIANE, ENDIMION; LES HEURES.

#### UNE DES HEURES à Diane.

Du grand Aftre des jours la mourante lumière Va dans quelques momens s'éteindre au fond des Mers ;

Commencez votre carrière, Et consolez l'Univers.

Que mon char en ces lieux descende; Vents, c'est moi qui vous le commande. (Danse des Heures tandis que le char descend, Diane y monte).

#### CHŒUR DES HEURES.

Répandez, répandez votte douce c'arté, Diffipez de la nuit l'obscurité prosonde; Vous devez la lumière au monde, Lorsque le Soleil l'a quitté. (Diane part).

\*

# SCÈNE VI.

#### ENDIMION.

L'LLE part, & me laisse en ce lieu solitaire:
Elle n'a pas daigné m'exprimer sa colère;
Il lui sussit de me livrer
Au déscspoir mortel qui doit me déchirer.

Fatal égarement, transport que je déteste, Tout est perdu pour moi, vous m'avez fait parler; J'ai rendu criminel par un aveu suneste, Le plus beau seu dont on puisse brûler.

Cachons-nous pour jamais aux beaux yeux qui m'enchantent.

Je faifois de les voir mon bonheur le plus doux; Mais ils redoubleroient les maux qui me tourmentent;

Je verrois leur juste courroux.

Allons finir nos jours dans d'éternelles larmes; Déserts, qui pouvez seuls avoir pour moi des charmes,

Ouvrez vos antres ténébreux, Pour recevoir un malheureux,

### ACTE V.

Le Théâtre représente une Caverne du Mont Latmos, où Endimion s'est retiré.

# SCÈNE PREMIÈRE.

ENDIMION endormi, CHŒUR D'AMOURS.

CHŒUR.

PRÉTEZ votre secours à ce Berger aimable; Dieu du sommeil, rendez-lui le repos. Il cède au tourment qui l'accable; Dieu du sommeil, rendez-lui le repos. Un Amant misérable

A besoin de tous vos pavots. Prêtez votre secours à ce Berger aimable; Dieu du sommeil, rendez-lui le repos.

DEUX AMOURS.

Quelle est cette clarté naissante Au milieu de l'obscurité ?

Peut-être

### PASTORALES. 113

Peut-être une Déesse Amante Descend dans cet Antre écatté.

#### DEUX AUTRES AMOURS.

C'est Diane; elle vient revoir ce qu'elle adore;
Cachons-nous à ses yeux.
Taisons-nous; il faut qu'elle ignore
Que les Amours sont en ces lieux.

# SCÈNE II.

### DIANE.

Purs-je encore me reconnoître? L'Amour du haut des Cieux me force à difparoître ; Je refuse aux Mortels, saiss d'un juste effroi, La lumière que je leur dois.

Le Berger que renferme un Antre si sauvage, Par sa vive douleur a trop su m'alarmer. Nobles soins, que le sort m'a donnés en partage, N'attendez rien de moi; je ne sais plus qu'aimer.

Je puis en liberté voir ici ce que j'aime, Le fommeil suspend son ennui.

Ce temps m'est précieux, puisqu'il ne peut luimême

Savoir ce que je fais pour lui.

Tome IV.

#### POESIES 114

Mais quoi ! faut-il toujours soupirer & me taire ? Ses vertus, son respect sincère, Ses tourmens & tous mes combats.

Pour me justifier ne suffiroient-ils pas ?

Qu'il forte d'un fommeil où sa douleur mortelle Peut-être encor agite ses esprits,

Ou'il sache... O Ciel ! quel dessein ai-je pris ? Non, reprenons mon cours, l'Univers me rappelle.

Quel charme me retient ? Fuyons. Quoi! je ne puis ? Ah! fuyons, je sens trop le péril où je suis. Mais, hélas! qu'ai-je fait ?



# SCÈNE III.

### DIANE, ENDIMION.

ENDIMION qui se réveille.

Vous venez pour punit un amout qui vous blesse? Ah! mon trépas étoit certain ;

Il alloit vous venger de ma coupable audace: Mais je tiendrai pour une grace

Que de si justes coups partent de votre main.

D 1 A N E.

Comment, dans mes regards, voyez-vous de la haine?

ENDIMION.

Contentez le courroux qui vous guide en ces lieux.

D I A N E.

Ne me pouvois-je pas venger du haut des Cieux ?

E N D I M I O N.

Par ce difcours obscur vous redoublez ma peine; Je ne veux que mourir & mourir à vos yeux, DIANE.

Il faut, il faut enfin cesser d'être incertaine.

Apprenez votre fort, je ne puis plus cacher Que mon superbe cœur soupire; K ij

5 (5000

#### TO ESTES.

Vos vertus m'avoient su toucher, Votre respect me contraint à le dire.

#### ENDIMION.

Qu'ai-je entendu? Non, non, mes sens sont abulés; Et ce songe va disparoître.

#### DIANE.

Quoi! mon amour me fait-il méconnoître Par vous-même qui le causez ?

#### ENDIMION.

Déeffe, est-il donc vrai ? quelle ardeur !... que! hommage !...

Tout mon cœur... de mon trouble entendez le langage;

Je ne suis pas digne d'un sort si doux, Si je n'en meurs à vos genoux.

Pardonnez aux soupirs qu'un Berger vous adresse; Du moins je ne sens point mon cœur se partager: Ce sont vos charmes seuls qui savent m'engager; Je ne vois point que vous êtes Déesse.

#### DIANE.

A toutes vos vertus j'ai donné ma tendresse; Je ne vois point que vous êtes Berger.

#### \* ENDIMION.

Ce font vos charmes seuls qui savent m'engageri.

D I A N E.

## 'A toutes vos vertus j'ai donné ma tendresse.

#### PASTORALES. 117 ENDIMION.

Je ne vois point que vous êtes Déeffe. DIANE.

Je ne vois point que vous êtes Berger, Mon cœur se croyoit invincible, Mais vous l'avez désarmé.

ENDIMION.

Sans vous j'étois insensible,
Sans vous je n'eusse point aimé.
DIANE et ENDIMION.
Mon cœur se croyoit invincible,
Mais vous l'avez désarmé.
Sans vous j'étois insensible,
Sans vous je n'eusse point aimé.

DIANE.

Vous qui fûtes jadis transformés en Etoiles;

Dérobez-vous des Cieux;

Des nuages obscurs vous prêteront leuts voiles;

Descendez en ces lieux.



## SCÈNE IV.

DIANE, ENDIMION, tous ceux qui ont été changés en Etoiles, CASTOR & POLLUX, PERSÉE, ANDROMÈDE, ORION, ERIGONE, &c.

#### DIANE.

Vous qui des secrets de l'Amour Eûtes toujours la considence, Ecoutez, & gardez un éternel silence.

Diane a de l'Amour ressenti les attraits.

#### CHŒUR.

Quelle surprise ! d Ciel ! Diane est moins sévère ! Diane a de l'Amour ressenti les attratts !

#### DIANE.

Endimion a fu me plaire,

Cachez au monde entier l'aveu que je vous fais,

Cachez fous vos voiles épais

Un important mystère.

#### PASTORALES. 119 CHŒUR.

Quelle surprise ! ô Ciel ! Diane est moins sévère! Diane a de l'Amour ressenti les attraits!

DIANE.

Pour venir déformais Dans ce lieu folitaire.

L'ombre me sera nécessaire.

Seuls vous serez témoins de mes vœux satisfaits.

Dans tout l'empire de Cythère On ne vous révéla jamais

Une secrète ardeur que vous deviez mieux taire.

Cachez fous vos voiles épais

Un important mystere.

CHŒUR.

Cachons sous nos voiles épais
Un important mystère;
De ces tendres amours favorisons la paix.

De ces tendres amours favorilons la paix. Non; non, il ne faut pas que le jour les éclaire.

Cachons fous nos voiles épais Un important mystère,

(Danfes, &c).







# PROLOGUE D'ENDIMION:

#### AVERTISSEMENT.

Le Prologue qui suit n'est pas sérieux; aussi ne l'a-t-on pas mis à la tête de la Pièce. Elle devoit être jouée chez une Dame, & ce Prologue n'a été fait que par rapport à elle.

# SCÈNE PREMIÈRE.

## MERCURE.

PLAISIRS, Jeux, Agrémens, venez, accourez tous,

Venez de tous les lieux que le Soleil éclaire; Rassemblez tout ce qui peut plaire: Je reçois ici tous les goûts,

L'ennuyeuse

#### PASTORALES. 121

L'ennuyeuse tristesse est la seule étrangère.
Plaisirs, Jeux, Agrémens, venez, accourez tous;
Venez de tous les lieux que le Soleil éclaire:

S'il en est même parmi vous

Quelques-uns qui soient un peu sous, Qu'ils n'en viennent pas moins, je ne suis pas sévère.

Plaisirs, Jeux, Agrémens, venez, accourez tous; Venez de tous les lieux que le Soleil éclaire.

# SCÈNE II.

# MERCURE, TROUPE DE PLAISIRS.

#### CHŒUR.

Nous voici, Mercure; ordonnez:
Quel est l'emploi que vous nous destinez?

#### MERCURE.

Diverur la Beauté qui dans ces lieux commande. Gardez-vous de vous négliger; De vous, de vos appas elle fait bien juger: Vous avez à lui plaire, & l'entreptife êst grande;

Les Mortels n'osent y songer. Essayez-vous, en ma présence, Et sur le chant & sur la danse,

Tome IV.

#### POESIES

Avant que de rien hafarder.

Aimable troupe, où règne l'imprudence
Il fera bon de vous voir préluder.

(Entrée).

#### MERCURE.

Attendez pour quelques instans, J'oubliois deux mots importans. Si vous voulez avoir la gloire De plaire à la jeune Beauté,

> Vivacité, Diverfité,

C'est ce qu'il faut, & vous pouvez m'en croire; Mettez bien dans votre mémoire

> Vivacité, Divertité.

#### UN DES PLAISIRS.

Vivacité brillante,
Tu fais relever la beauté;
Sans ton fecours la victoire est trop lente,
Tu foumets tout avec rapidité.

Vivacité brillante, Tu sais relever la beauté.

#### UN AUTRE.

Divertité charmante,
Tu produis la félicité.
L'amour languit dans une ardeur constante,
Le trifte énoui fuit la fidélité.

#### PASTORALES. 123

Diversité charmante, Tu produis la félicité.

#### CHŒUR.

Vivacité charmante, Tu fais relever la beauté. Diversité charmante, Tu produis la félicité.

#### MERCURE.

Faifons l'essai de toute la folie
Que nous peut sournit l'Italie.
Fuyez loin d'ici, tristes loix,
Qui ne vous saites que trop craindre;
Cessez de contraindre
Nos pas & nos voix.

(Entrée de Scaramouches, d'Arlequins & de Matassins ).



# SCÈNE III.

L'AMOUR qui descend du Ciel, MERCURE, LE CHŒUR.

L'AMOUR.

FINISSEZ ce vain badinage;
Quoiqu'enfant, je suis sérieux:
Je veux qu'un spectacle plus sage
Occupe ici les yeux
A qui je rends hommage.

Faites voir qu'un Mortel peut aspirer au cœuz De la Déesse la plus sière.

La fœur du Dieu de la Lumière

Reconnut autrefois un Berger pour vainqueur.

Que l'on en rappelle l'histoire;
J'ai choisi cette victoire
Entre mes plus grands exploits,
Et j'ai mes raisons pour ce choix.
C. H. C. U. R.

O tol, dont nous suivons les pas, Maître de l'Univers, vois notre obéissance; Répands sur nous tes dons, prête-nous tes appas, Fais règner par nos soins ton aimable puissance.



# DISCOURS

SUR LA NATURE
DE L'EGLOGUE.

LORSQUE je fis les Eglogues que l'on vient de voir, il me vint quelques idées fur la nature de cette forte de Poéfie; & pour approfondir encore plus la matière, je m'engageai à faire une revue de la plus grande partie des Auteurs qui y ont acquis quelque réputation. Ces idées, & la critique de ces Auteurs, composent tout le Discours que je donne ici.

Je le mets à la suite des Eglogues, & cela représente l'ordre dans lequel il a été fait. Les Eglogues ont précédé les Réslexions: j'ai composé, & puis j'ai pensé; &, à la honte de la raison, c'est transcription.

Lij

ce qui arrive le plus communément. Ainfi je ne serai pas surpris si l'on trouve que je n'ai pas suivi mes propres règles, je ne les savois pas bien encore quand j'ai écrit : de plus, il est bien plus aisé de faire des règles, que de les suivre; & il est établi par l'usage que l'un n'o-

blige point à l'autre.

J'espère que quand on verra la critique que je fais aflez librement d'un grand nombre d'Auteurs, on ne me soupçonnera pas d'avoir voulu infinuer que mes Eglogues valent mieux que toutes les autres. J'aurois beauçoup mieux aimé supprimer ce Discours, que de faire naître cette pensée dans les esprits avec quelque fondement : mais je déclare que pour avoir quelquefois apperçu en quoi les autres se sont mépris, je ne m'en tiens pas moins sujet à me méprendre, même sur les choses où j'aurai apperçu leurs fautes. La censure que l'on exerce fur les ouvrages d'autrui n'engage point à en faire de meilleurs, à moins qu'elle ne soit amère, chagrine & orgueilleuse, comme celle des Satyriques de profession. Mais la critique qui est un examen & non pas une satyre, qui a de la liberté mais sans fiel & sans

SUR L'EGLOGUE. 127

aigreur, & fur-tout que l'on accompagne d'une reconnoillance sincère de son peu de capacité, laisse la liberté de faire encore pis, si l'on veût, que tout ce qu'on s'est mêlé de reprendre. C'est cette dernière espèce de critique que j'ai choifie; & je l'ai prise avec ses privilèges, que je me statte qui ne me seront pas contestés.

La Poésie pastorale est apparemment la plus ancienne de toutes les Poésies, parce que la condition de Berger est la plus ancienne de toutes les conditions. Il est assez vraisemblable que ces premiers Pasteurs s'avisèrent, dans la tranquillité & l'oisiveté dont ils jouissoient, de chanter leurs plaifirs & leurs amours; & il étoit naturel qu'ils fissent souvent entrer dans leurs chansons leurs troupeaux, les bois, les fontaines & tous les objets qui leur étoient les plus familiers. Ils vivoient à leur manière dans une grande opulence, ils n'avoient personne au-deffus de leur tête, ils étoient pour ainfi-dire les rois de leurs troupeaux ; & je ne doute pas qu'une certaine joie qui suit l'abondance & la liberté, ne les portat encore au chant & à la Poéfie.

La Société se perfectionna, ou peutêtre se corrompit : mais enfin les hommes passèrent à des occupations qui leur parurent plus importantes ; de plus grands intérêts les agitèrent; on bâtit des villes de tous côtés, & avec le temps il se forma de grands Etats. Alors les Habitans de la campagne furent les esclaves de ceux des villes ; & la vie pastorale étant devenue le partage des plus malheureux d'entre les hommes, n'inspira plus rien d'agréable.

Les agrémens demandent des esprits qui soient en état de s'élever au-delsus des besoins pressans de la vie, & qui se foient polis par un long usage de la Société; il a toujours manqué aux Bergers l'une ou l'autre de ces deux conditions. Les premiers Pasteurs dont nous avons parlé, étoient dans une affez grande abondance; mais de leur temps le monde n'avoit pas encore eu le loifir de fe polir. Il eût pu y avoir quelque politesse dans les siècles suivans; mais les Pasteurs de ces siècles-là étoient trop misérables. Ainsi, & la vie de la campagne & la Poésie des Pasteurs, ont toujours dû être fort grossières.

Aussi est-il bien sûr que de vrais Ber-

SUR L'EGLOGUE. 129 gers ne sont point entièrement faits comme ceux de Théocrite. Croit-on qu'il y en ait quelqu'un qui puisse dire: Auffi-tôt qu'elle le vit, auffi-tôt elle perdit toute sa raison, auffi-tôt elle se précipita dans les abymes de l'amour?

Ou'on examine encore les traits qui

fuivent.

Plût au 'Ciel , Amarillis , que je fusse une petite Abeille, pour entrer dans la grotte où tu te retires, en passant au travers des lietres qui t'environnent! Je sais maintenant ce que c'est que l'Amour : c'est un Dieu bien cruel; il faut qu'il ait sucé le lait d'une Lionne, & que sa mère l'ait nourri dans les forêts.

Cléariste me jette des pommes lorsque mon troupeau passe auprès d'elle, & elle murmure en même temps quelque chose de très doux.

Par-tout on voit le printemps, par-tout les pâturages sont plus fertiles, par-tout les troupeaux sont en meilleur état, aussi-tôt que ma Bergère paroît ; mais, du moment qu'elle se retire, les herbes s'èchent & les Bergers aussi.

Je ne souhaite point de possèder les richesses de Pélops, ni de courir plus vite que les Vents ; mais je chanterai sous cette roche, te tenant entre mes bras, & regardant en même temps la Mer de Sicile. Je crois que l'on trouvera dans tout cela,

**1**30

& plus de beauté & plus de délicatesse d'imagination, que n'en ont de vrais

Bergers.

Mais je ne sais pourquoi Théocrite, ayant quelquefois élevé ses Bergers d'une manière si agréable au-dessus de leur génie naturel, les y a laissé retomber très-souvent. Je ne sais comment il n'a pas senti qu'il falloit leur ôter une certaine groffièreté qui fied toujours mal. Lorique Daphnis, dans la première Idylle, est prêt à expirer d'amour. & qu'il est environné d'un grand nombre de Dieux qui sont venus le visiter, on lui reproche au milieu de cette belle compagnie, qu'il est comme les Chevriers qui envient les amours de leurs boucs & en fèchent de jalousie; & l'on ' peut affurer que les termes dont Théocrite s'est servi, répondent fort bien à l'idée.

Dans une autre Idylle, Lacon & Comatas se prennent de paroles sur des vols qu'ils se sont faits l'un à l'autre. Comatas a dérobé la slûte de Lacon; Lacon a dérobé à Comatas la peau qui lui servoit d'habit, & l'a laisse nud. Ensuite ils se disent de certaines injures qui conviennent à des Grecs, mais qui ne sont assurément pas trop honnêtes:

#### SUR L'EGLOGUE. 131 enfin, après que l'un a fait encore à iutre un petit reproche de sentir mauais, ils commencent un combat de nant, qui auroit dû plus naturelleient être un combat à coups de poing; u ce qui avoit précédé; &, ce qui est Tez plaisant, c'est qu'après avoir déuté par de très-vilaines injures, lorfu'ilsen font à chanter l'un contre l'aue, ils font les délicats fur le choix du eu où ils chanteront; chacun en proofe un dont il fait une description fleue. J'aurois peine à croire que tout cela it bien afforti. Il fe trouve encore la sême bigarrure dans leur combat, où. ntre des choses qui regardent leurs mours, & qui font jolies, Comatas ait souvenir Lacon qu'il le battit bien n certain jour; & Lacon répond qu'il e s'en souvient pas, mais qu'il se souient d'un jour qu'Eumaras, Maître de Comatas, lui donna bien les étrivières. )uand on dit que Vénus, & les Graces. ¿ les Amours, ont composé les Idylles

ende qu'ils aient mis la main à ces enroits-là. Il y a encore dans Théocrite des choes qui n'ont pas tant de basses, mais

le Théocrite. je ne crois pas qu'on pré-

qui n'ont guère d'agrément, parce qu'elles ne sont simplement que rustiques. La quatrième de ses Idylles est toute de ce caractère. Il ne s'agit que d'un Egon, qui, étant allé aux Jeux Olympiques, a laissé son troupeau entre les mains de Coridon. Battus reproche à Coridon que le troupeau est bien maigri depuis le départ d'Egon. Coridon répond qu'il y fait de fon mieux, & qu'il le mène dans les meilleurs pâturages qu'il connoisse. Battus dit que la flûte d'Egon se gâtera pendant son absence. Coridon répond que non, qu'elle lui a été laissée, & qu'il faura bien en faire ulage. Ensuite Battus se fait tirer une épine du pied par Coridon, qui lui conseille de n'aller point à la montagne qu'il ne soit chaussé. Ensuite Coridon apprend à Battus qu'il a furpris dans une étable un vieillard avec fa maîtreffe aux fourcils noirs ; &, ce que ne croiroient peut-être pas ceux qui n'ont point d'habitude avec les Anciens, voilà toute l'Idylle.

Lorsque, dans un combat de Bergers, l'un dit: Hay, mes chèvres, allez sur la pente de cette colline; & l'autre répond: Mes brebis, allez paître du côté du Levant.

sur l'Eglogue. 133

Ou, Je hais les renards qui mangent les ues; & l'autre, Je hais les escargots qui

ingent les raisins.

Ou, Je me suis fait un lit de peaux de ches auprès d'un ruisseu bien frais, là je ne me soucie non plus de l'été, que ensans des remontrances de leur père & leur mère; & l'autre, J'habite un antre réable, j'y fais bon seu, & ne me soucie in plus de l'hiyer, qu'un homme qui n'a vint de dents se soucie de noix quand il vit de la bouillie.

Ces discours ne sentent-ils point trop campagne, & ne conviennent - ils pint à de vrais Paysans, plutôt qu'à

es Bergers d'Eglogues?

Virgile, qui, ayant eu devant les eux l'exemple de Théocrite, s'est troué en état d'enchérir sur lui, a sait ses ergers plus polis & plus agréables. Si on veut comparer sa troisième Egloue avec celle de Lacon & de Comatas, n verra comment il a trouvé le fecret e rectifier & de surpasser ce qu'il imioit. Ce n'est pas qu'il ne ressemble enore un peu trop à Théocrite, lorsqu'il erd quelques vers à faire dire à ses Berers:

Mes brebis, n'avancez pas tant sur le bord

de la rivière; le bélier qui y est tombé n'est pas encore bien séché.

Et, Tityre, empêche les chèvres d'approcher de la rivière; je les laverai dans la

fontaine quand il en sera temps.

Et, Peitis Bergers, faites rentrer les brebis dans le bercail; si la chaleur dessechoit leur lait, comme il arriva l'autre jour, nous n'en tirerions rien.

Tout cela est d'autant moins agréable, qu'il vient à la suite de quelques traits d'amour sort jolis & sort galans, qui ont fait perdre au Lecteur le goût

des choses purement rustiques.

Calpurnius, Auteur d'Églogues, qui a vécu près de trois cents ans après Virgile, & dont les Ouvrages ne laissent par d'avoir quelque beauté, paroît avoir eu regret que Virgile n'ait exprimé que par les mots, Novimus & qui te, les injures que Lacon & Comatas se difent dans Théocrite; encore ce trait auroit-il été meilleur à supprimer tout-à-fait. Calpurnius a trouvé cela digne d'une plus grande étendue, & a fait une Eglogue qui n'aboutit qu'à ces injures que se disent avec beaucoup de chaleur deux Bergers prêts à chanter l'un contre l'autre; de quoi celui qui les devoit

SUR L'EGLOGUE. 135 ger est si effrayé, qu'il les laisse là & muit. Belle conclusion!

Il n'y a point d'Auteur qui ait fais s Bergers si rustiques que Baptiste antouan, Poëte Latin du siècle passé, ie l'on a comparé à Virgile, quoiqu'alrément il n'ait rien de commun avec i que d'être de Mantoue. Le Berger austus, en faisant le portrait de sa Maîesse, dit qu'elle avoit un gros visage oursoufflé & rouge; & que, quoiqu'elle t à-peu-près borgne, il la trouvoit us belle que Diane. On ne s'imagineit jamais quelle précaution prend un itre Berger avant que de s'embarquer ins un affez long discours; & qui sait le Mantouan ne s'applaudissoit pas en es endroits d'avoir copié la nature bien dellement!

Je conçois donc que la Poésse pastoile n'a pas de grands charmes, si elle t aussi grossière que le naturel, ou si le ne roule précisément que sur les soses de la campagne. Entendre parre de brebis & de chèvres, des soins u'il saut prendre de ces animaux, cela la rien par soi-même qui puisse plaire: e qui plast, c'est l'idée de tranquilté attachée à la vie de ceux qui pren-

#### DISCOURS

nent soin des brebis & des chèvres. Qu'un Berger dise: Mes moutons se portent bien , je les mène dans les meilleurs paturages, ils ne mangent que de bonne herbe, & qu'il le dise dans les plus beaux vers du monde, je suis sûr que votre imagination n'en sera pas beaucoup flattée. Mais qu'il dise: Que ma vie est exempte d'inquiétude! Dans quel repos je passe mes jours! Tous mes desirs se bornent à voir mon sroupeau se porter bien; que les pâturages scient bons, il n'y a point de bonheur dont je puisse être jaloux, &c. Vous voyez que cela commence à devenir plus agréable; c'est que l'idée ne tombe plus précilément sur le ménage de la campagne, mais sur le peu de soins dont on y est chargé, sur l'oissveté dont on v jouit; &, ce qui est le principal, sur le peu qu'il en coûte pour y être heureux.

Car les hommes veulent être heureux, & ils voudroient l'être à peu de frais. Le plaisir, & le plaisir tranquille, est l'objet commun de toutes leurs pasfions, & ils font tous dominés par une certaine paresse. Ceux qui sont les plus remuans, ne le sont pas précisément par l'amour qu'ils ont pour l'action, mais par la difficulté qu'ils ont à se contenter.

L'ambition,

#### sur l'Egrogue. 137

L'ambition, parce qu'elle est trop contraire à cette paresse naturelle, n'est ni une passion générale, ni une passion ort délicieuse. Assez de gens ne sont point ambitieux: il y en a beaucoup jui n'ont commencé à l'être que par les engagemens qui ont précédé leurs éflexions, & qui les ont mis hors d'éat de revenir jamais à des inclinations olus tranquilles; & ceux enfin qui ont e plus d'ambition, se plaignent assez ouvent de ce qu'elle leur coûte. Cela ient de ce que la paresse n'a pas été touffée; pour lui avoir été facrifiée, lle s'est trouvée plus foible, & n'a pas mporté la balance : mais elle ne laisse as de subsister encore, & de s'opposer oujours aux mouvemens de l'ambion. Or on n'est point heureux tant ue l'on est partagé entre deux incliations qui se combattent.

Ce n'est pas que les hommes pussent accommoder d'une paresse & d'une sisvete entière; il leur saut quelque ouvement, quelque agitation, mais nouvement & une agitation qui ajuste, s'il se peut, avec la sorte de resse qui les possède; & c'est ce qui trouve le plus heureussement du monde

Tome IV.

dans l'amour, pourvu qu'il foit pris d'une certaine façon. Il ne doit pas être ombrageux, jaloux, furieux, défepéré; mais tendre, fimple, délicat, fidèle, &, pour se conserver dans cet état, accompagné d'espérance. Alors on a le cœur rempli, & non pas troublé; on a des soins, & non pas des inquiétudes; on est remué, mais non pas déchiré; & ce mouvement doux est précisément tel que l'amour du repos, & que la paresse naturelle le peut souferir.

Il n'est que trop certain, d'ailleurs, que l'amour est de toutes les passions la plus générale & la plus agréable. Ainsi, dans l'état que nous venons de décrire, il se fait un accord des deux plus fortes passions de l'homme, de la paresse & de l'amour. Elles sont toutes deux satisfaites en même temps; & pour être heureux, autant qu'on le peut être par les passions, il faut que toutes celles que l'on a s'accommodent les unes ayoc les autres.

Voilà proprement ce que l'on imagine dans la vie pastorale. Elle n'admet point l'ambition, ni tout ce qui agite le cœur trop violemment; la paresse a

# SUR L'EGLOGUE. 139

onc lieu d'être contente. Mais cette orte de vie-là, par son oisiveté & par i tranquillité, fait naître l'amour plus icilement qu'aucune autre, ou du noins le favorife davantage; & quel mour? Un amour plus simple, parce u'on n'a pas l'esprit si dangereusement affiné; plus appliqué, parce qu'on 'est occuré d'aucune autre passion; lus discret, parce qu'on ne connoît resque pas la vanité; plus fidèle, parce u'avec une vivacité d'imagination moins xercée, on a aussi moins d'inquiéides, moins de dégoûts, moins de prices; c'est-à-dire, en un mot, l'aour purgé de tout ce que les excès: es fantailies humaines y ont mélé d'éanger & de mauvais.

Il n'est pas surprenant après cela que s peintures de la vio pastorale aient ujours je ne sais quoi de si riant, & 'elles nous stattent plus que de pomuses descriptions d'une Cour superbe,

de toute la magnificence qui peut éclater. Une Cour ne nous donne dée que de plaifirs pénibles & conaints; car, encore une fois, c'effetteé qui fait tout. Si l'on pouvoit plarailleurs qu'à la campagne la fcène.

d'une vie tranquille & occupée seulement par l'amour, de sorte qu'il n'y entrât ni chèvres, ni brebis, je ne crois pas que cela en sût plus mal; les chèvres & les brebis ne servent de rien: mais comme il faut choisir entre la campagne & les villes, il est plus vraisemblable que cette scène soit à la campagne.

Parce que la vie pastorale est la plus paresseuse de toutes, elle est aussi la plus propre à servir de sondement à ces représentations agréables dont nous parlons ici. Il s'en saut bien que des Laboureurs, des Moissonneurs, des Vignerons, des Chasseurs, soient des personnages aussi convenables à des Eglogues, que des Bergers: nouvelle preuve que l'agrément de l'Eglogue n'est pas attaché aux choses rustiques, mais à ce qu'il y a de tranquille dans la vie de la campagne.

Il y a pourtant dans Théocrite une Idylle de deux Moissonneurs qui a de la beauté. Un Moissonneur demande à un autre d'où vient qu'il travaille si mal, qu'il ne sait point les sillons droits, que les autres le devancent toujours? Il répond qu'il est amoureux, & puis

S U R L'E G L O G U E. 141 ante quelque chose d'assez joli pour personne qu'il aime. Mais le premier oissonneur se moque de lui, & lui t qu'il est sou de s'amuser à être amouux; que ce n'est point là le métier un homme de journée; qu'il faut que, our se divertir & s'exciter au travail, chante de certaines chansons qu'il lui arque, qui ne regardent que la moisson. J'avoue que je ne suis pas si connt de cette sin-là; je ne goûte point op que d'une idée galante on me rapelle à une autre qui est basse s'rément.

Sannazar n'a introduit que des Pêneurs dans ses Eglogues, & j'y sens sujours que l'idée de leur travail dur ne blesse. Je-ne sais quelle sinesse il antendu à mettre des Pêcheurs au lieu es Bergers qui étoient en possession de le Eglogue: mais si les Pêcheurs eussent té en la même possession ju eût fallu nettre les Bergers en leur place. Le hant ne convient qu'à eux, & sur-tout oisveté. Et puis il est plus agréable envoyer à sa Maîtresse des shuîtres à 'écaille, omme sait le Lycon de Sannazar à la enne.

Il est vrai que Théocrite a fait une Idylle de deux Pécheurs, mais elle ne me paroît pas d'une beauté qui ait dû tenter personne d'en faire de cette espèce. Deux Pécheurs qui ont mal soupé sont couchés ensemble dans une méchante petite chaumière qui est au bord de la mer; l'un réveille l'autre pour lui dire qu'il vient de rèver qu'il prenoit un poisson d'or, & son compagnon lui répond qu'il ne laisseroit pas de mourir de faim avec une si belle pêche. Etoit-ce la peine de faire une Idylle.

Cependant, quoique l'on ne mette que des Bergers dans l'Eglogue, il est impossible que la vie des Bergers, qui est encore très-groffière, ne leur abaisse l'esprit & ne les empêche d'être aussi spirituels, auffi délicats & auffi galans qu'on nous les représente ordinairement. L'Aftrée de M. d'Urfé ne paroît pas un Roman si fabuleux qu'Amadis; je crois pourtant qu'il ne l'est pas moins dans le fond par la politesse & les agrémens de Les Bergers, qu'Amadis le peut être par. tous fes Enchanteurs, par toutes fes Fées & par l'extravagance de toutes fesaventures. D'où vient donc que les bergeries plaisent malgré la fausseté des

s U R L'E G L O G U E. 143 ractères qui doit toujours blesser à ractères qui doit toujours blesser interiors-nous que l'on nous repréntat les gens de Cour avec une grobreté qui ressemblat autant à celle des rais Bergers, que la désicatesse à alanterie que l'on donne aux Bergers ssemble à celle des gens de Cour?

Non, fans doute; mais aussi le caractre des Bergers n'est pas saux, à le prendre ar un certain endroit. On ne regarde as à la bassesse des soins qui les occupent réellement, mais au peu d'embarras que ces soins causent. Cetre basses exclurit tout à-sait les agrémens & la galancie; mais au contraire la tranquillité y sert, & ce n'est que sur elle que l'on onde tout ce qu'il y a d'agréable dans a vie passonne.

Il faut du vrai pour plaire à l'imagination: mais elle n'est pas difficile à contenter; il ne lui faut souvent qu'un demivrai. Ne lui montrez que la moitié d'une chose, mais montrez-la-lui vivement; elle ne s'avisera pas que vous lui encachez l'autre, & vous la menerez aussi loin que vous voudrez sur le pied que cette seule moitié qu'elle voit est la chose toute entière. L'illusion & en même temps l'agrément des bergeries consiste

#### 144 DISCOURS

donc à n'offrir aux yeux que la tranquillité de la vie pastorale, dont on dissimule la bassesse on en laisse voir la simplicité, mais on en cache la misère; & je ne comprends pas pourquoi Théocrites'est plu à nous en montrer si souvent & la misère & la bassesse.

Si les partisans outrés de l'antiquité disent que Théocrite a voulu peindre la nature telle qu'elle est, j'espère que sur ce principe on nous donnera des Idylles de Porteurs d'eau, qui parleront entr'eux de ce qui leur est particulier; elles vaudront tout autant que des Idylles de Bergers qui ne parleroient uniquement que de leurs chèvres ou de leurs vaches.

Il ne s'agit pas simplement de peindre, il saut peindre des objets qui fassent plaisir à voir. Quand on me représente le repos qui règne à la campagne, la simplicité & la tendresse avec laquelle l'amour s'y traite, mon imagination touchée & émue me transporte dans la condition de Berger, je suis Berger: mais que l'on me représente, quoiqu'avec toute l'exactitude & toute la justesse possible, les viles occupations des Bergers, elles ne me font point d'envie,

s U R L'E G L O G U E. 145 envie, & mon imagination demeure tr froide. Le principal avantage de la séfie confifte à nous dépeindre vive-ent les choses qui nous intéressent, & saifir avec force ce cœur qui prend aifir à être remué.

En voilà assez, & trop peut-être, intre ces Bergers de Théocrite & leurs reils qui sont quelquesois trop Berers. Ce qui nous reste de Moschus & : Bion dans le genre pastoral, me fait trêmement regretter ce que nous en rons perdu. Ils n'ont nulle rusticité; 1 contraire beaucoup de galanterie & agrément, des idées neuves & tout-àit riantes. On les accuse d'avoir un yle un peu trop fleuri, & j'en convienois bien à l'égard d'un petit nombre 'endroits : mais je ne sais pourquoi les itiques ont plus de penchant à excuser groffièreté de Théocrite, que la déliatesse de Moschus & de Bion; il me mble que ce devroit être le contraire. l'est-ce point parce que Virgile a préenu tous les esprits à l'avantage de 'héocrite, en ne faisant qu'à lui seul honneur de l'imiter & de le copier? l'est ce point que les Savans ont un oût accoutumé à dédaigner les choses Tome IV.

#### 146 DISCOURS

délicates & galantes? Quoi qu'il en soit; je vois que toute leur faveur est pour Théocrite, & qu'ils ont résolu qu'il seroit le Prince des Poètes Bucoliques.

Les Auteurs modernes ne sont pas ordinairement tombés dans le défaut de faire leurs Bergers trop groffiers. M. d'Urfé ne s'en est que trop éloigné dans fon Roman, qui d'ailleurs est plein de choses admirables. Il y en a qui sont de la dernière persection dans le genre pastoral; mais il y en a aussi, si je ne me trompe, qui demanderoient à être dans Cyrus ou dans Cléopatre. Souvent les Bergers de l'Astrée me paroissent des gens de Cour déguilés en Bergers, & qui n'en savent pas bien imiter les manières : quelquefois ils me paroissent des Sophistes très-pointilleux; car quoique Silvandre fût le seul qui eût étudié à l'école des Massiliens, il y en a d'autres à qui il arrive d'être aussi subtils que lui, & je ne sais seulement comment ·ilspouvoient l'entendre, eux quin'avoient pas fait leur cours chez les Massiliens.

Il n'appartient point aux Bergers de parler de toutes fortes de matières, & quand on veut s'élever, il est permis de prendre d'autres personnages, Si

# SUR L'EGLOGUE. 147

Virgile vouloit faire une description pompeuse de ce renouvellement imaginaire que l'on alloit voir dans l'Univers à la naissance du fils de Pollion . il ne falloit point qu'il priât les Muses pastorales de le prendre sur un ton plus haut qu'à leur ordinaire ; leur voix ne va point jusqu'à ce ton-là : ce qu'il y avoit à faire, étoit de les abandonner, & de s'adresser à d'autres qu'à elles. Je ne sais cependant s'il ne devoit pas s'en tenir aux Muses pastorales; il eût fait une peinture agréable des biens que le retour de la paix alloit produire à la campagne, & cela, ce me semble, eût bien valu toutes ces merveilles incompréhenfibles qu'il emprunte de la Sibylle de Cumes, cette nouvelle race l'hommes qui descendra du Ciel, ces raifins qui viendront à des ronces, & es agneaux qui naîtront de couleur de eu ou d'écarlate, pour épargner aux nommes la peine de teindre leur laine. On auroit mieux flatté Pollion par les choses qui eussent eu un peu plus de raisemblance : peut-être cependant celes-là n'en manquoient-elles pas trop; il ft bien difficile que les louanges en manuent pour ceux à qui elles s'adressent.

-3

Oserois-je avouer qu'il me paroît que Calpurnius, Auteur qui n'est pas du mérite de Virgile, a pourtant mieux traité un sujet tout semblable ? Je ne parle que du dessein & non pas du style. Il introduit deux Bergers, qui, pour se garantir de l'ardeur du foleil, se retirent dans un antre, où ils trouvent des vers écrits de la main du Dieu Faunus. qui sont une prédiction du bonheur dont l'Empereur Carus va combler tous fes sujets. Il s'arrête assez, selon le devoir d'un Poëte pastoral, au bonheur qui regarde la campagne ; ensuite il s'élève plus haut, parce qu'il en a droit en faisant parler un Dieu: mais il n'y méle rien de semblable aux prophéties de la Sibylle. C'est dommage que Virgile n'ait fait les vers de cette Pièce; encore ne seroit-il pas nécessaire qu'il les eût fait tous.

Virgile se fait dire par Phébus aucommencement de sa sixième Eglogue, que ce n'est point à un Berger à chanter des Rois & des guerres; mais qu'il doit s'en tenir à ses troupeaux, & à des sujets qui ne demandent qu'un style simple. Assurément le conseil de Phébus, est fort bon: mais je ne comprends pas,

SUR L'EGLOGUE, 149 omment Virgile s'en souvient si peu, m'il se met aussi tôt après à entonner origine du monde, & la formation de 'univers selon le système d'Epicure, ce qui étoit bien pis que de chanter des guerres & des Rois. En vérité, je ne ais du tout ce que c'est que cette Pièceà; je ne conçois point quel en est le dessein, ni quelle liaison les parties ont entr'elles. Après ces idées de philofophie, viennent les fables d'Hilas & de Pasiphaé, & des sœurs de Phaëton, qui n'y ont aucun rapport; & au milieu de ces fables, qui sont prises dans des temps fort reculés, se trouve placé Cornelius Gallus, contemporain de Virgile, & les honneurs qu'on lui rend au Parnasse: après quoi reviennent aussi-tôt les fables de Scylla & de Phi-Iomèle. C'est Silène qui fait tout ce discours bizarre. Virgile dit que le bon homme avoit beaucoup bu le jour précédent; mais ne s'en fentoit - il point encore un peu?

Ici je prendrai encore la liberté d'avouer que j'aime mieux le dessein d'une pareille Eglogue que nous avons de Nemessanus, Auteur contemporain de Calpurnius, & qui n'est pas tout-à-sait

N iij

à mépriser. Des Bergers qui trouvent Pan endormi, veulent jouer de sa stûte; mais des mortels ne peuvent tirer de la slûte d'un Dieu qu'un son très-désagréable. Pan s'en éveille, & il leur dit que s'ils veulent des chants, il va les contenter. Alors il leur chante quelque chose de l'histoire de Bacchus, & s'arrête sur la première vendange qui ait jamais été faite, dont il sait une description qui me paroît agréable. Ce descin-là est plus régulier que celui du Silèce sont allez bons,

C'est un usage assez ordinaire chez les Modernes, de mettre en Eglogues des matières élevées. Ronsard y a mis les Jouanges des Princes & de la France; & presque tout le pastoral de ces Eglogues consiste à avoir appellé Henri II, Henrior; Charles IX, Carlin; & Catherine de Médicis, Catin. Il est vrai qu'il avoue lui-même qu'il n'a pas suivi les règles; mais il auroit mieux valu les suivre, & éviter le ridicule que produit la disproportion du suiet & de la forme de l'Ouvrage. C'est aissi que, dans sa première Eglogue, il tombe juttement en partage à la Bergère Margot

SUR L'EGLOGUE. 15the faire l'éloge de Turnèbe, de Budé de Vatable, les premiers hommes e leur fiècle, en Grec ou en Hébreu, nais qui affurément ne devoient pas être e la connoissance de Margot.

Parce que les Bergers sont des peronnages agréables, on en abuse. On es prendra volontiers pour leur faire hanter les louanges des Rois dans tout e fublime dont on est capable; & ourvu qu'on ait parlé de flûtes, de halumeaux de fougère, on croira voir fait une Eglogue. Quand des Bergers louent un Héros, ils faudroit qu'ils e louassent en Bergers; & je ne doute oas que cela ne pût avoir beaucoup de finesse & d'agrément: mais il seroit besoin'd'un peu d'art; & c'est bien le plus court de faire parler à des Bergers la langue ordinaire des louanges, qui est fort élevée, mais fort commune, & par conféquent affez facile.

Les Eglogues allégoriques ne sont pas non plus sans difficulté. Le Mantouan, qui étoit Carme, en a fait une où des Bergers disputent en représentant deux Carmes, dont l'un est de l'étroite Observance, & l'autre est mitigé: le. Bembe est leur Juge, Ce qu'il y a de

meilleur, c'est qu'il leur fait ôter leurs houlettes, de peur qu'ils ne se battent. Du reste, quoique l'allégorie ne soit pas mal gardée, il est trop ridicule de voir le différend de ces deux espèces de

Carmes traité en Eglogue. J'aimerois encore mieux qu'un Berger représentat un Carme, que de le voir faire l'Epicurien, & de lui entendre dire des impiétés. Cela arrive quelquefois aux Bergers du Mantouan, quoiqu'ils soient très-grossiers, & que le Mantouan fût Religieux. Amintas, dans une mauvaise humeur où il est contre les Loix & contre l'honnêteté, parce qu'il est amoureux, dit que l'homme est bien fou de s'imaginer qu'il ira dans les Cieux après sa mort; & il ajoute que tout ce qui en arrivera, sera peut-être qu'il passera dans un oileau qui volera dans les airs. En vain le Mantouan, pour excuser cela, dit qu'Amintas avoit passe bien du temps à la ville. En vain Badius, fon Commentateur (car tout Moderne qu'est le Mantouan, il a un Commentateur, & aussi zélé que le seroit celui d'un Ancien ), tire de là cette belle réflexion . que l'amour fait qu'on doute des choses

s u R L'E G L O G U E. 153 : la foi. Il est certain que ces erreurs-

, qui doivent être détessées de tous ux qui les connoissent, doivent être

norées des Bergers. En récompense le Mantouan fait selquefois ses Bergers fort dévots. ous voyez dans une Eglogue un déombrement de toutes les fêtes de la ierge; dans une autre une apparition e la Vierge, qui promet à un Berger ue quand il aura passé sa vie sur le larmel, elle l'enlèvera dans des lieux lus agréables, & lui fera à jamais habier les Cieux, avec les Dryades & les Hanadryades: nouvelles Saintes que nous e connoissions pas encore dans le Paradis. Ces ridicules sensibles, & pour ainsi ire palpables, font bien ailés à évier dans le caractère des Bergers; mais y en a d'autres un peu plus fins, où on tombe plus aifément. Il ne faut oint que des Bergers disent des choses rillantes. Il en échappe quelquefois à eux de M. de Racan, quoiqu'ils aient outume d'être assez retenus sur cet aricle. Pour les Auteurs Italiens, ils sont oujours si remplis de pointes & de fauses pensées, qu'il semble qu'on doive eur passer ce style comme leur Langue

naturelle. Ils ne se contraignent nullement, quoiqu'ils fassent parler des Bergers, à ils n'en emploient pas des figures moins hardies ni moins outrées.

L'Auteur de la manière de bien penser dans les Ouvrages d'esprit, condamne la Sylvie du Tasse, qui, en se mettant des sune sont en en se me les porte pas pour se parer, mais pour leur faire honte. Il trouve la pensée trop recherchée & trop peu naturelle pour une Bergèrez on ne peut se dispenser de sousement. Mais après cela on doit s'épargner la peine de lire des Poësses passonales du Guarini, du Bonarelli & du Cavalier Maria, pour y trouver rien de pastoral; car la pensée de Sylvie est la chose du monde la plus simple, en comparaison de celles dont ces Auteurs sont pleins.

L'Aminte du Tasse est en esset ce que l'Italie a de meilleur dans le genre pastoral. Cet Ouvrage a certainoment de grandes beautés; cet endroit même de Sylvie, hormis ce qu'on y vient de remarquer, est une des plus agréables choses & des mieux peintes que j'aie jamais vues; & l'on doit être bien obli-

S UR L'EGLOGUF. 155 à un Auteur Italien de ne s'être pas antage abandonné aux pointes. Mais ne crois pas que tous les Poëtes l'Italie enfemble en puissent fournir plus ridicules que celles de cette logue de Marot, où le Berger Colin fur la mort de Louise de Savoie, re de François I<sup>ee</sup>:

en n'est çà-bas qui cette mort ignore; ignac s'en coigne en sa poirtine blême; morantin la perte remémore, ajou sait joug, Angoulême est de même, nboise en boit une amertume, extrême, : Maine en meine un lamentable bruit, &c.

M. de Segrais, dont les Poësies pasorales sont sort estimées, avoue qu'il a pas toujours exactement gardé le yle qui y est propre. Il dit qu'il a été uelquesois obligé de s'accommoder u goût de son siècle, qui demandoit es choses figurées & brillantes; mais ne l'a fait qu'après avoir bien prouvé u'il savoit parsaitement attraper, quand l vouloit, les vraies beautés de l'Egloque. On ne sait quel est le goût de ce emps-ci; il n'est déterminé ni en bien ni en mal, & il paroît qu'il va stottant, jantôt d'un côté, tantôt de l'autre,

Ainsi je crois que puisqu'on hasarde toujours également de ne pas réussir, il vaut mieux suivre les règles & les véri-

tables idées des choses.

Entre la grossièreté ordinaire des Bergers de Théocrite, & le trop d'esprit de la plupart de nos Bergers modernes, il y a un milieu à tenir; mais loin qu'il soit aisé à prendre dans l'exécution, il n'est seulement pas aisé à marquer dans la théorie. Il saut que les Bergers aient de l'esprit, & de l'esprit sin & galant; ils ne plairoient pas sans cela. Il saut qu'ils n'en aient que jusqu'à un certain point; autrement ce ne seroient plus des Bergers. Je vais tâcher de déterminer quel est ce point, & hasarder l'idée que j'ai là dessus.

Les hommes qui ont le plus d'efprit, & ceux qui n'en ont que médiocrement, ne diffèrent pas tant par les choses qu'ils sentent, que par la manière dont ils les expriment. Les pafsions portent avec tout leur trouble une espèce de lumière, qu'elles communiquent presque également à tous ceux qu'elles possèdent. Il y a une certaine pénétration, de certaines vues attachées, indépendamment de la dissérence

SUR L'EGLOGUE. 157 s esprits, à tout ce qui nous intéle & nous pique. Mais ces passions i éclairent à-peu-près tous les hommes la même sorte, ne les font pas tous irler les uns comme les autres. Ceux i ont l'esprit plus fin, plus étendu, us cultivé, en exprimant ce qu'ils ntent, y ajoutent je ne sais quoi qui l'air de réflexion, & que la passion ule n'inspire point; au lieu que les \* itres expriment leurs fentimens plus nplement, & n'y mêlent pour ainsi re rien d'étranger. Un homme du ommun dira bien : J'ai si fort souhaité ie ma maîtresse fut fidelle, que j'ai cru i'elle l'étoit ; mais il n'appartient qu'à l. de la Rochefoucault de dire: L'esprit été en moi la dupe du cœur. Le sentiment It égal, la pénétration égale; mais expression est si différente, que l'on coiroit volontiers que ce n'est plus la iême chose.

On ne prend pas moins de plaisir à oir un sentiment exprimé d'une maire simple que d'une manière plus ensée, pourvu qu'il soit toujours égament sin : au contraire, la manière imple de l'exprimer doit plaire davanage, parce qu'elle cause une espèce de urprise douce & une petite admira-

#### 158 DISCOURS

tion. On est étonné de voir quelque chose de sin & de délicat sous des termes communs & qui n'ont point été affectés; & sur ce pied-là, plus la chose est sime sans cesser d'être naturelle, & les termes communs sans être bas, plus on doit être touché.

L'admiration & la surprise ont tant d'effet, qu'elles peuvent même faire · valoir les choses au-delà de ce qu'elles valent. Tout Paris a retenti des dits notables des Ambassadeurs Siamois, tout Paris y a applaudi. Que des Ambassadeurs d'Espagne ou d'Angleterre en eussent dit autant, on n'y eût pas songé. Mais nous supposions que des gens venus du bout du monde, de couleur olivâtre, habillés autrement que nous. que les Européens avoient toujours traités de Barbares, ne devoient pas avoir le sens commun : nous avons été bien étonnés de leur en trouver, & les moindres choses de leur part nous ont jettés dans l'admiration, admiration dans le fond affez injurieuse pour eux. Il en va de même de nos Bergers; on est plus touché de les voir penser finement dans leur style simple, parce qu'on s'y attend moins.

# SUR L'EGLOGUE. 159

Encore une chose qui convient au le des Bergers; c'est de ne parler que r faits, & presque point par réflexions. s gens qui ont médiocrement de sprit, ou l'esprit médiocrement cul-ré, ont un langage qui ne roule e fur les choses particulières qu'ils it fenties : & les autres s'élevant us haut, réduisent tout en idées gérales. Leur esprit a travaillé sur leurs ntimens & fur leurs expériences; ce i'il ont vu les a conduits à ce qu'ils ont point vu : au lieu que ceux qui nt d'un ordre inférieur ne poussent oint leurs vues au-delà de ce qu'ils fenent; ce qui y ressemble le plus pourra ur être encore nouveau, De-là vient ans le peuple une curiofité infatiable des nêmes objets, une admiration presque oujours égale pour les mêmes choses. Une suite de cette sorte d'esprit est

e méler aux faits que l'on rapporte eaucoup de circonfiances utiles ou nutiles, Cest que l'on a été extrêmenent frappé du fait particulier, & de out ce qui l'accompagnoit. Les grands génies au contraire, méprilant tout ce etit détail, vont failir dans les choses e ne sais quoi d'essentiel, & qui est ordi-

nairement indépendant des circonstances. Croiroit-on bien que dans les choses de passion, il vaut mieux imiter le langage des personnes d'un esprit médiocre, que celui des autres ? A la vérité on ne rapporte guère que des faits, & on ne s'élève pas jusqu'aux réflexions; mais rien n'est plus agréable que des faits exposés de manière qu'ils portent leur réflexion avec eux. Tel est ce trait admirable de Virgile: Galatée me jette une pomme, & s'enfuit derrière des saules, & veut être apperçue auparavant. Le Berger ne vous dit point quel est le dessein de Galatée, quoiqu'il le fente parfaitement bien; mais il a été frappé de l'action, & selon qu'il vous la représente, il est impossible que vous n'en deviniez le dessein. Or l'esprit aime les idées senfibles, parce qu'il les saisit facilement : & il aime à pénétrer, pourvu que ce soit sans effort, soit parce qu'il se plaît à agir jusqu'à un certain point, soit parce qu'un peu de pénétration flatte sa vanité. Il a le double plaisir & d'embrasser une idée facile, & de pénétrer lorsqu'on lui présente des faits parcils à celui de Galatée. L'action & , pour ainsi dire , l'ame

sur l'Eglogue, ist e l'action, s'offrent tout ensemble à ses eux; il ne peut avoir rien de plus, ni lus promptement, & il ne lui en peut oûter moins.

Lorsque Coridon, dans la seconde glogue de Virgile, dit, pour vanter sa ute, que Dametas la lui donna en nourant, & lui dit: Tu es le second aître qu'elle a eu, & qu'Amintas fut loux de ce qu'on ne lui avoit pas fait e présent, toutes ces circonstances sont arfaitement du génie pastoral. Il pouroit même y avoir de la grace à faire u'un Berger s'embarrassat dans celles u'il rapporteroit, & eût quelque peine s'en démêler ; mais cela voudroit être iénagé avec art.

Il n'y a point de Personnages à qui il ed mieux de charger un peu leurs dif-ours de circonstances, qu'aux Amans. illes ne doivent pas être absolument utiles ou prises trop loin; car cela roit ennuyeux, quoique peut être aturel: mais celles qui n'ont qu'un deii-rapport au fait dont il s'agit, & qui arquent plus de passion qu'elles ne ont importantes, ne peuvent manquer e faire un effet agréable, Ainsi, lorsque

Tome IV.

dans une Eglogue de M. Segrais une Bergère dit:

Menalque & Licidas ont su faire des vers, Dignes d'être chantés par cent Peuples divets; Mais mon jalour Berger, sous ce vieux Sicomore; En fit un jour pour moi, que j'aime mieux encore:

La circonstance du Sicomore est jolie, en ce qu'elle seroit inutile pour toute

autre que pour une Amante.

Selon l'idée que nous nous formons ici des Bergers, les récits & les narrations leur conviennent fort bien; mais de leur faire faire des harangues pareilles à celles de l'Astrée, pleines de réflexions générales & de raisonnemens liés les uns aux autres, en vérité je ne crois pas que leur caractère le permette.

Il n'est pas mal qu'ils sassent des descriptions, pourvu qu'elles ne soient pas sort longues. Celle de la coupe que le Chevrier promet à Tircis dans la première Idylle de Théocrite, passen peu les bornes; &, sur cet exemple, Ronfard & Remi Belleau son contemporain, en ont fait qui l'emportent en longueur. Quand leurs Bergers ont à décrire un panier, un botte, un merle, qu'ils mettent pour prix d'un combat,

SUR L'EGLOGUE. 163; s ne finissent point. Ce n'est pas que es descriptions n'aient quesquetois bien e la beauté, & un art merveilleux; u contraire, elles en ont trop pour

es Bergers.

Vida, fameux Poëte Latin du seiième siècle, dans l'Eglogue de Nicé, ui est, à ce que je crois, Victoire Coonne, veuve de Davalos, Marquis de 'esquaire, fait décrire au Berger Danon un panier de jonc qu'il fera pour ille. Il dit qu'il y représentera Dava-os mourant, & regrettant de ne pas nourir dans un combat; des Rois, des Capitaines & des Nymphes en pleurs utour de lui; Nicé priant en vain les Dieux ; Nicé évanouie à la nouvelle de a mort de Davalos, revenant à peine par l'eau que ses femmes lui ettent sur e visage: & il ajoute qu'il auroit exprimé bien des plaintes & des gémifemens, s'ils se pouvoient exprimer sur e jonc. Voilà bien des choses pour un panier, & même je ne rapporte pas out; mais je ne sais comment tout cela le peut représenter sur du jonc, ni comment Damon, qui n'y fauroit exprimer les plaintes de Nicé, n'est point embarrassé à y exprimer le regret qu'a le

Marquis de Pesquaire de mourir dans fon lit. Je soupçonne que le bouclier d'Achille pourroit bien nous avoir produit le panier de Damon.

Je vois que Virgile a fait entrer beaucoup de comparaisons dans les discours de les Bergers. Elles sont affez bien imaginées pour tenir la place de ces comparaifons triviales, & principalement des proverbes groffiers dont les vrais Bergers se servent presque toujours. Mais comme ces traits-là sont sort aisés à attraper, c'est ce qui a été le plus imité de Virgile. On ne voit autre chose dans tous les Auteurs d'Eglogues, que des Bergères qui surpassent toutes les autres autant que le pain surpasse le houx; & que le chêne est au-dessus de la fougère; on ne parle que des rigueurs d'une ingrate , qui sont à un Berger ce qu'est la bise aux fleurs, la grêle aux moissons, &c. A l'heure qu'il est, je crois tout cela usé; &, à dire vrai, ce n'est pas un grand malheur. Naturellement les comparaifons ne sont pas trop du génie de la pasfion, & les Bergers ne s'en devroient fervir que par la difficulté de s'exprimer autrement. Alors elles auroient beaucoup de grace; mais je n'en connois guère de cette espèce.

# SUR L'EGLOGUE. 165

Ainfi, nous avons trouvé à-peu-près a mesure d'esprit que peuvent avoir les Bergers, & la langue qu'ils peuvent varier. Il en va, ce me semble; des Eglogues comme des habits que l'on rend dans des Ballets pour représente les Paylans. Ils sont d'étosses beaucoup lus belles que ceux des Paylans véritales; ils sont même ornés de rubans & le points, & on les taille seulement en abits de Paylans. Il faut aussi que les entimens dont on fait la matière des Eglogues, soient plus sins & plus déliats que ceux des vrais Bergers; mais i aut leur donner la forme la plus simple & la plus champêtre qu'il soit possible.

Ce n'est pas qu'on ne doive mettre le la simplicité & de la naïveté jusques lans les sentimens: mais on doit prenire garde aussi que cette naïveté & cette implicité n'excluent que les rassinenens excessis, tels que sont ceux des Jens du grand monde, & non pas des umières que la nature & les passions purnissent d'elles-mêmes; autrement on tomberoit dans des puérilités qui eroient rire. C'en est une excellent ans son genre, que celle de ce jeune lerger, qui, dans une Eglogue de Remi

# '166 Drscours Belleau, dit fur un baifer qu'il avoit pris

à une jolie Bergère:

J'ai baifé des chevreaux qui ne faifoient que naître ; Le peut veau de lait dont Colin me fit maître ; L'autre jour dans ces prés ; mais ce baifer vraiment Surpasse la douceur de tous ensemblement.

Une puérilité seroit encore plus pardonnable à ce jeune Berger, qu'au Cyclope Polyphême. Dans l'Idylie de Théocrite qui porte son nom, & qui est belle, il songe à se venger de ce que fa mère, Nymphe marine, n'a jamais pris soin de le mettre dans les bonnes graces de Galatée, autre Nymphe de la mer; il la menace de dire, pour la faire enrager, qu'il a mal à la tête & aux deux pieds. On ne peut guère croire que, fait comme il étoit, sa mère fût assez folle de lui pour être bien fâchée de lui voir de petits maux, ni qu'il imaginat une vengeance si mignonne. Son caractère est mieux gardé, lorsqu'il promet à Galatée, comme un présent fort agréable, quatre petits ours qu'il nourrit exprès pour elle. A propos d'ours, je voudrois bien favoir pourquoi Daphnis, en mourant, dit adieu aux ours & aux loups cerviers, auffi

SUR L'E GLOGUE. 167, endrement qu'à la belle fontaine d'Aréhuse & aux fleuves de Sicile. Il me emble qu'on n'a guère coutume de re-

retter une pareille compagnie.

Il ne me reste plus à faire qu'une renarque qui n'a point de liaison avec les récédentes; c'est sur les Eglogues qui nt un refrain à-peu-près comme des Ballades, ou un vers qui se répète pluieurs fois. Il n'est pas besoin de dire ju'il faut ménager à ces refrains des hûtes heureuses, ou tout au moins ustes: mais on ne sera peut être pas sahé de savoir que tout l'art dont Théorite s'est servi dans une Idylle de cette sípèce, a été de prendre son refrain, & de le jetter dans son Idylle à tort & à ravers, sans aucun égard pour le sens des endroits où il le mettoit, sans égard nême pour les phrases qu'il ne faisoit pas difficulté de couper par le milieu. Un Moderne ne seroit pas admiré, s'il en faifoit autant.

Voilà bien du mal que j'ai dit de Théocrite & de Virgile, tout Anciens qu'ils font; & je ne doute pas que je ne paroisse bien impie à ceux qui prosefent cette espèce de religion que s'est faite d'adorer l'Antiquité. Il est yrai que je n'ai pas laissé de louer assez

## 168 DISCOURS, &c.

fouvent Virgile & Théocrite: mais enfin je ne les ai pas toujours loués, & je n'ai pas dit que leurs défauts même, s'ils en avoient, étoient de beaux défauts; je n'ai pas forcé toutes les lumières naturelles de la raison pour les juftifier; je les ai en partie approuvés, & condamnés en partie comme des Auteurs de ce siècle, que je verrois tous les jours en personnes; & c'est dans toutes ces choses-là que conssiste le facrilége.

Je prie donc que l'on me permette de faire ici une petite digression qui sera mon apologie, & une exposition naïve du sentiment où je suis sur les Anciens & les Modernes. J'espère qu'on me le permettra d'autant plus sacilement, que le Poëme de M. Perraut a mis cette Question fort à la mode. Comme il se prépare à la traiter plus amplement & plus à sond, je ne la toucherai que sort légèrement. J'estime assez sa Anciens pour leur laisser l'honneur d'être combattus par un adversaire illustre & digne d'eux.



DIGRESSION



# DIGRESSION SUR LES ANCIENS

LES MODERNES.

ou T E la question de la prééminence ntre les Anciens & les Modernes étant me-fois bien entendue, se réduit à savoir i les arbres qui étoient autrefois dans ios campagnes étoient plus grands que eux d'aujourd'hui. En cas qu'ils l'aient té, Homère, Platon, Démosthène, ne euvent être égalés dans ces derniers ècles; mais si nos arbres sont aussi grands ue ceux d'autrefois, nous pouvons égaer Homère, Platon & Démosthène.

Eclair fons ce paradoxe. Si les Aniens avoient plus d'esprit que nous, c'est onc que les cerveaux de ce temps-là toient mieux disposés, formés de fibres lus fermes ou plus délicates, remplis le plus d'esprits animaux; mais en vertu Tome IV.

### 170 SUR LES ANCIENS

de quoi les cerve au x dece temps-là auroient-ils été mieux disposés? Les arbres auroient donc été aussimplus grands & plus beaux; car si la Nature étoit alors plus jeune & plus vigoureuse, les arbres, aussi-bien que les cerveaux des hommes, auroient dû se sentir de cette vi-

gueur & de cette jeunesse.

Que les admirateurs des Anciens y prennent un peu garde, quand ils nous disent que ces gens-là sont les sources du bon goût & de la raison, & les lumières destinées à éclairer tous les autres hommes; que l'on n'a d'esprit qu'autant qu'on les admire; que la Nature s'est épuisée à produire ces grands originaux : en vérité ils nous les font d'une autre espèce que nous, & la Physique n'est pas d'accord avec toutes ces belles phrases. La Nature a entre les mains une certaine pâte qui est toujours la même, qu'elle tourne & retourne sans cesse en mille façons, & dont elle forme les hommes, les animaux, les plantes; & certainment elle n'a point formé Platon, Démosthène ni Homère d'une argile plus fine ni mieux préparée que nos Philosophes, nos Orateurs & nos Poëtes d'aujourd'hui. Je ne regarde ici dans nos esprits, qui ne sont

# ET LES MODERNES. 171

nas d'une nature matérielle, que la liaison ju'ils ont avec le cerveau, qui est matéiel, & qui par ses disserentes dispositions produit toutes les disserences qui sont en-

r'eux.

Mais si les arbres de tous les siècles sont galement grands, les arbres de tous les . pays ne le font pas. Voilà des différences aussi pour les esprits. Les différentes idées ont comme des plantes ou des fleurs qui ne viennent pas également bien en toutes ortes de climats. Peut-être notre terroir le France n'est-il pas propre pour les raionnemens que font les Egyptiens, non olus que pour leurs palmiers; & fans aller si loin, peut-être les orangers, qui ne viennent pas aussi facilement ici qu'en talie, marquent-ils qu'on a en Italie un certain tour d'esprit que l'on n'a pas touti fait semblable en France. Il est toujours ur que par l'enchaînement & la dépenlance réciproque qui est entre toutes les parties du monde matériel, les différences de climats qui se font sentir dans les plantes doivent s'étendre jusqu'aux cerveaux, & y faire quelque effet.

Cet effet cependant y est moins grand & moins sensible, parce que l'art & la culture peuvent beaucoup plus sur les

# 172 SUR LES ANCIENS

cerveaux que sur la terre, qui est d'une matière plus dure & plus intraitable. Ainsi les pensées d'un pays se transportent plus aisément dans un autre que ses plantes, & nous n'aurions pas tant de peine à prendre dans nos Ouvrages le génie Italien, qu'à élever des orangers.

Il me semble qu'on assure retre les esprits qu'entre les visages, Je n'en suis pas bien sûr. Les visages, à force de se regarder les uns les autres, ne prennent point de ressentent en prennent point de ressentent par le commèrce qu'ils ont ensemble. Ains les esprits, qui naturellement différoient autant que les visages, viennent à ne différer plus tant.

La facilité qu'ont les esprits à se former les uns sur les autres, sait que les Peuples ne conservent pas l'esprit original qu'ils tireroient de leur climat. La lecture des Livres Grecs produit en nous le même esset à proportion que si nous n'épousions que des Grecques. Il est certain que par des alliances si fréquentes, le sang de Grèce & celui de France s'altéreroient, & que l'air de visage particulier aux deux Nations changeroit un peu.

De plus, comme on ne peut pas juger

ET LES MODERNES. quels climats font les plus favorables our l'esprit, qu'ils ont apparemment des avantages & des défavantages qui fe compensent, & que ceux qui donneroient par eux-mêmes plus de vivacité, donneroient aussi moins de justesse, & ainsi du reste, il s'ensuit que la différence les climats ne doit être comptée pour rien, pourvu que les esprits soient d'ailcurs également cultivés. Tout au plus on pourroit croire que la Zone Torride Les deux Glaciales ne sont pas fort , propres pour les Sciences. Jusqu'à préent elles n'ont point passé l'Egypte & la Mauritanie d'un côté, & de l'autre la Suède; peut-être n'a-ce pas été par haard qu'elles se sont tenues entre le Mont Atlas & la Mer Baltique: on ne sait si ce ne sont point-là des bornes que la Naure leur a posées, & si l'on peut espérer le voir jamais de grands Auteurs Lapons ou Nègres.

Quoi qu'il en foit, voilà, ce me semple, la grande question des Anciens & les Modernes vuidée. Les siècles ne metent aucune différence naturelle entre les nommes. Le climat de la Grèce ou de Italie, & celui de la France, sont trop roisins pour mettre quelque différence

### 174 SUR LES ANCIENS

fensible entre les Grecs ou les Latins & nous. Quand ils y en mettroient quelqu'une, elle feroit fort aisée à effacer, & ensin elle ne seroit pas plus à leur avantage qu'au nôtre. Nous voilà donc tous parfaitement égaux, Anciens & Modernes, Grecs, Latins & François.

Je ne réponds pas que ce raisonnemens paroisse convaincant à tout le monde. Si j'eusse employé de grands tours d'éloquence, opposé des traits d'histoire honorables pour les Modernes à d'autres traits d'histoire honorables pour les Anciens, & des passages favorables aux uns à des passages savorables aux autres; si j'eusse traité de Savans entêtés ceux qui nous traitent d'ignorans & d'esprits superficiels; & que, selon les loix établies entre les Gens de Lettres, j'eusse rendu exactement injure pour injure aux partisans de l'antiquité, peut-être auroit-on mieux goûté mes preuves : mais il m'a paru que prendre l'affaire de cette manière-là, c'étoit pour ne finir jamais; & qu'après beaucoup de belles déclamations de part & d'autre, on seroit tout étonné qu'on n'auroit rien avancé. J'ai cru que le plus court étoit de consulter un peu fur tout ceci la Physique, qui a ET LES MODERNES. 175 e secret d'abréger bien des contestaions que la Rhétorique rend infinies.

Ici, par exemple, après que l'on a econnu l'égalité naturelle qui est entre les Anciens & nous, il ne reste plus auune difficulté. On voit clairement que toutes les dissérences, quelles qu'elles soient, doivent être causées par des circonstances étrangères, telles que sont le temps, le gouvernement, l'état des affaires générales.

Les Anciens ont tout inventé, c'est fur ce point que leurs partisans triomphent; donc ils avoient beaucoup plus d'esprit que nous: point du tout; mais ils étoient avant nous. J'aimerois autant qu'on les vantât sur ce qu'ils ont bu les premiers l'eau de nos rivières, & que 'on nous insultât sur ce que nous ne buvons plus que leurs restes. Si l'on nous ivoit mis en leur place, nous aurions inventé; s'ils étoient en la nôtre, ils ajouteoient à ce qu'ils trouveroient inventé: il y'y a pas là grand mystère.

Je ne parle pas ici des inventions que e hasard sait naître, & dont il peut saire nonneur, s'il veut, au plus mal-habile nomme du monde; je ne parle que de celles qui ont demandé quelque médita-

tion & quelque effort d'esprit. Il est certain que les plus grossières de cette espèce n'ont été réservées qu'à des génies extraordinaires, & que tout ce qu'auroit pu faire Archimède dans l'ensance du monde, auroit été d'inventer la charrue. Archimède, placé dans un autre siècle, brûle les vaisseaux-des Romains avec des miroirs, si cependant ce n'est point là une sable.

Qui voudroit débiter des choses spécieuses & brillantes, soutiendroit, à la gloire des Modernes, que l'esprit n'a pas besoin d'un grand esfort pour les premières découvertes, & que la Nature semble nous y porter elle-même; mais qu'il saut plus d'esfort pour y ajouter quelque chose, & un plus grand esfort, plus on y a déja ajouté, parce que la matière est plus épuisée, & que ce qui reste à y découvrir est moins exposéaux yeux. Peut-être que les admirateurs des Anciens ne négligeroient pas un raisonnement aussi bon que celui-là, s'il favorifoit leur parti; mais j'avoue de bonne soi qu'il n'est pas assez foside.

Il est vrai que pour ajouter aux premières découvertes, il faut souvent plus d'effort d'esprit qu'il n'en a fallu pour les

# ET LES MODERNES. 177

aire; mais aufii on fe trouve beaucoup plus de facilité pour cet effort. On a déja 'élprit éclairé par ces mêmes découver-es que l'on a devant les yeux: nous avons des vues empruntées d'autrui qui 'ajoutent à celles que nous avons de notre conds; & fi nous surpassons le premier inventeur, c'est lui qui nous a aidés luiméme à le surpasser. Ainsi il a toujours sa part à la gloire de notre Ouvrage; & s'il retiroit ce qui lui appartient, il ne nous

resteroit rien de plus qu'à lui.

Je pousse si loin l'équité dont je suis fur cet article, que je tiens même compte aux Anciens d'une infinité de vues fausses qu'ils ont eues, de mauvais raisonnemens qu'ils ont faits, de sottifes qu'ils ont dites. Telle est notre condition, qu'il ne nous est point permis d'arriver tout d'un coup à rien de raisonnable sur quelque matière que ce soit; il faut avant cela que nous nous égarions long-temps, & que nous passions par diverses sortes d'erreurs & par divers degrés d'impertinences. Il eût toujours dû être bien facile, à ce qu'il semble, de s'aviser que tout le jeu de la Nature confifte dans les figures & dans les mouvemens des corps: cependant, avant que d'en venir là, il a fallu essayer

178 SUR LES ANCIENS des idées de Platon, des nombres de Pythagore, des qualités d'Aristote; & tout cela ayant été reconnu pour faux, on a été réduit à prendre le vrai système. Je dis qu'on y a été réduit, car en vérité il n'en restoit plus d'autre, & il semble qu'on s'est défendu de le prendre aussi longtemps qu'on a pu. Nous avons l'obligation aux Anciens de nous avoir épuisé la plus grande partie des idées fausses qu'on fe pouvoit faire; il falloit absolument payer à l'erreur & à l'ignorance le tribut qu'ils ont payé, & nous ne devons pas manquer de reconnoissance envers ceux qui nous en ont acquittés. Il en va de même fur diverses matières, où il y a je ne fais combien de sottises que nous dirions si elles n'avoient pas été dites, & si on ne nous les avoit pas, pour ainsi dire, enlevées: cependant il y a encore quelquefois des Modernes qui s'en ressaisssent, peutêtre parce qu'elles n'ont pas encore été dites autant qu'il faut. Ainfi étant éclairés par les vues des Anciens, & par leurs fautes mêmes, il n'est pas surprenant

que nous les surpassions. Pour ne faire que les égaler, il faudroit que nous suffions d'une nature fort insérieure à la leur; il faudroit presque que nous ne

# ET LES MODERNES. 179 Islions pas hommes ausli-bien qu'eux.

Cependant, afin que les Modernes puisent toujours enchérir sur les Anciens, il aut que les choses soient d'une espèce à permettre. L'Eloquence & la Poësie ne emandent qu'un certain nombre de vues slez borné par rapport à d'autres Arts, k elles dépendent principalement de la ivacité de l'imagination. Or les hommes euvent avoir amassé en peu de siècles un etit nombre de vues; & la vivacité de 'imagination n'a pas besoin d'une longue uite d'expériences, ni d'une grande quanité de règles, pour avoir toute la perfecion dont elle est capable. Mais la Physique, la Médecine, les Mathématiques. ont composées d'un nombre infini de vues, & dépendent de la justesse du raionnement, qui se perfectionne avec une extrême lenteur, & se perfectionne touours; il faut même souvent qu'elles soient sidées par des expériences que le hasard eul fait naître, & qu'il n'amène pas à point nommé. Il est évident que tout cela a'a point de fin, & que les derniers Physiziens ou Mathématiciens devront naturellement être les plus habiles.

Et, en effet, ce qu'il y a de principal dans la Philosophie, & ce qui de-là se

répand sur tout, je veux dire la manière de raisonner, s'est extremement perfectionné dans ce liècle. Je doute fort que la plupart des gens entrent dans la remarque que je vais faire: je la ferai cependant pour ceux qui se connoissent en raisonnemens; & je puis me vanter que c'est avoir du courage, que de s'exposer, pour l'intérêt de la vérité, à la critique de tous les autres, dont le nombre n'est assurément pas méprifable. Sur quelque matière que ce soit, les Anciens sont affez sujets à ne pas raisonner dans la dernière persection. Souvent de foibles convenances, de petites similitudes, des jeux d'esprit peu folides, des discours vagues & confus, passent chez eux pour des preuves; aussi rien ne leur coûte à prouver : mais ce qu'un Ancien démontroit en se jouant. donneroit, à l'heure qu'il est, bien de la peine à un pauvre Moderne; car de quelle rigueur n'est-on pas sur les raisonnemens? On veut qu'ils soient intelligibles, on veut qu'ils soient justes, on veut qu'ils concluent. On aura la malignité de démêler la moindre équivoque, ou d'idées, ou de mots; on aura la dureté de condamner . la chose du monde la plus ingénieuse, si elle ne va pas au fait, Avant M. Descartes,

## ET LES MODERNES. 18

n raisonnoit plus commodément; les iècles passés font bien heureux de n'avoir asseu cet homme-là. C'est lui, à ce qu'il ne semble, qui a amené cette nouvelle néthode de raisonner, beaucoup plus stimable que sa Philosophie même, dont ne bonne partie se trouve sausse qu'il 1001 a apprises. Enfini l'règne non-seulement dans nos bons Ouvrages de Physique & de Métaphysique, mais dans ceux le Religion, de Morale, de Critique, une précision & une justesse qu'il vivalent dans une justesse qu'il résent, n'avoient été guère connues.

Je suis même fort persuadé qu'elles iront encore plus loin. Il ne laisse pas de se glisser encore, dans nos meilleurs Livres, quelques raisonnemens à l'antique: mais nous serons quelque jour Anciens; & ne sera t-il pas bien juste que notre postérité, à son tour, nous redresse & nous surpasse, principalement sur la manière de raisonner, qui est une science à part, & la plus difficile, & la moins cultivée de

toutes?

Pour ce qui est de l'Eloquence & de la Poësie, qui sont le sujet de la principale contestation entre les Anciens & les Modernes, quoiqu'elles ne soient pas en elles.

mêmes fort importantes, je crois que les Anciens en ont pu atteindre la perfection. parce que, comme j'ai dit, on la peut atteindre en peu de siècles, & je ne sais pas précisément combien il en faut pour cela. Je dis que les Grecs & les Latins peuvent avoir été excellens Poëtes & excellens Orateurs, mais l'ont-ils été? Pour bien éclaircir ce point, il faudroit entrer dans une discussion infinie, & qui, quelque juste & quelque exacte qu'elle pût être . ne contenteroit jamais les partisans de l'Antiquité. Le moyen de raisonner avec eux? Ils font résolus à pardonner tout à leurs Anciens. Que dis je, à leur pardonner? à les admirer sur tout. C'est-là particulièrement le génie des Commentateurs, Peuple le plus superstitieux de tous ceux qui sont dans le culte de l'Antiquité. Quelles Beautés ne se tiendroient heureuses d'inspirer à leurs Amans une pasfion austi vive & austi tendre que celle qu'un Grec ou un Latin inspire à son respectueux Interprète?

Cependant je dirai quelque chose de plus précis sur l'Eloquence & sur la Poësse des Anciens, non que je ne sache assez le péril qu'il y a à se déclarer: mais il me semble que mon peu d'autorité, & le peu

ET LES MODERNES. attention qu'on aura pour mes opions, me mettent en liberté de dire tout que je veux. Je trouve que l'Eloquence été plus loin chez les Anciens que la pësie, & que Démosthène & Cicéron nt plus parfaits en leur genre qu'Hoère & Virgile dans le leur. J'en vois une ison assez naturelle. L'Eloquence mepit à tout dans les Républiques des recs. & dans celle des Romains; & il oit aussi avantageux d'être né avec le lent de bien parler, qu'il le seroit auurd'hui d'être né avec un million de ente. La Poësie, au contraire, n'étoit onne à rien, & ç'a toujours été la même 10se dans toutes fortes de Gouverneiens; ce vice-là lui est bien essentiel. Il ie paroît encore que, fur la Poësie & Eloquence, les Grecs le cèdent aux Lans. J'en excepte une espèce de Poësie, ir laquelle les Latins n'ont rien à opposer ux Grecs; on voit bien que c'est la Traédiedont jeparle. Selon mon goût partiulier, Cicéron l'emporte sur Démosnène, Virgile sur Théocrite & sur Honère, Horace sur Pindare, Tite-Live &

acite fur tous les Historiens Grecs.

Dans le système que nous avons établi
abord, cet ordre est fort naturel, Les

Latins étoient des Modernes à l'égard des Grecs: mais comme l'Eloquence & la Poëfie font affez bornées, il faut qu'il y ait un temps où elles foient portées à leur dernière perfection; & je tiens que pour l'Eloquence & pour l'Hiftoire, ce temps-là a été le fiècle d'Auguste. Je n'imagine rien au-deffus de Cicéron & de Tite-Live, Ce n'est pas qu'ils n'aient leurs défauts: mais je ne crois pas qu'on puisse avoir moins de défauts avec autant de grandes qualités; & l'on sait affez que c'est la seule manière dont on puisse dire que les hommes soient parfaits sur quelque chose.

La plus belle versification du monde est celle de Virgile; peut-être cependant n'eût-il pas été mauvais qu'il eût eu le loisir de la retoucher. Il y a de grands morceaux dans l'Eneide, d'une beauté achevée, & que je ne crois pas qu'on surpasse jamais. Pour ce qui est de l'ordonnance du Poëme en général, de la manière d'amener les événemens, & d'y ménager des surprises agréables, de la noblesse des caractères, de la variété des incidens, je ne serai jamais fort étonné qu'on aille au delà de Virgile; & nos Romans, qui sont des

ET LES MODERNES. 185 'oëmes en prose, nous en ont déja fait

oir la possibilité.

Mon dessein n'est pas d'entrer dans un lus grand détail de critique; je veux feuement faire voir que puisque les Anciens ont pu parvenir, fur de certaines choses, la dernière perfection, & n'y pas parrenir, on doit, en examinant s'ils y sont parvenus, ne conferver aucun respect our leurs grands noms, n'avoir aucune ndulgence pour leurs fautes, les traiter enfin comme des Modernes. Il faut être capable de dire on d'entendre dire, sans idoucissement, qu'il y a une impertinence dans Homère ou dans Pindare; il faut avoir la hardiesse de croire que des yeux mortels peuvent appercevoir des défauts dans ces grands génies; il faut pouvoir digérer que l'on compare Démosthène & Cicéron à un homme qui aura un nom François, & peut-être bas: grand % prodigieux effort de raison!

Sur cela, je ne puis m'empêcher de rire de la bizarrerie des hommes. Préjugé pour préjugé, il feroit plus raisonnable d'en prendre à l'avantage des Modernes, qu'à l'avantage des Anciens. Les Modernes naturellement ont dû enchérir sur les Anciens: cette pré-

Tome IV.

vention favorable pour eux auroit un fondement. Quels sont au contraire les fondemens de celle où l'on est pour les Anciens? leurs noms qui sonnent mieux dans nos oreilles, parce qu'ils font Grecs ou Latins; la réputation qu'ils ont eue d'être les premiers hommes de leur siècle, ce qui n'étoit vrai que pour leur siècle : le nombre de leurs admirateurs qui est fort grand, parce qu'il a eu le loisir de grossir pendant une longue suite d'années. Tout cela considéré, il vaudroit encore mieux que nous fusfions prévenus pour les Modernes; mais les hommes, non contens d'abandonner la raison pour les préjugés, vont quelquefois choisir ceux qui sont les plus déraifonnables.

Quand nous aurons trouvé que les Anciens ont atteint, sur quelque chose, le point de la persection, contentons-nous de dire qu'ils ne peuvent être surpasses mais ne disons pas qu'ils ne peuvent être égalés; manière de parlet trèsfamilière à leurs admirateurs. Pourquoi ne les égalerions nous pas? En qualité d'hommes nous avons toujours droit d'y prétendre. N'est-il pas plaisant qu'il soit besoin de nous relever le courage

ur ce point-là, & que nous, qui avons ouvent une vanité si mal entendue, nous ayions aussi quelquesois une humiité qui ne l'est pas moins? Il est donc vien déterminé qu'aucune sorte de ridi-

cule ne nous manquera. Sans doute la Nature se souvient bien encore comment elle forma la tête de Cicéron & de Tite-Live, Elle produit, dans tous les siècles, des hommes propres à être de grands Hommes; mais les siècles ne leur permettent pas toujours d'exercer leurs talens. Des inondations de Barbares, des Gouvernemens ou absolument contraires, ou peu favorables aux Sciences & aux Arts. des préjugés & des fantaifies, qui peuvent prendre une infinité de formes différentes, tel qu'est à la Chine le respect des cadavres qui empêche qu'on ne fasse aucune anatomie, des guerres universelles, établissent souvent, & pour long temps, l'ignorance & le mau-vais goût. Joignez à cela toutes les diverses dispositions des fortunes particulières, & vous verrez combien la Nature sème en vain de Cicérons & de Virgiles dans le monde, & combien il doit être rare qu'il y en ait quelques-

uns, pour ainsi dire, qui viennent à bien. On dit que le Ciel, en faisant naître de grands Rois, fait naître aussi de grands Poëtes pour les chanter, d'excellens Historiens pour écrire leurs vies. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'en tous temps les Historiens & les Poëtes sont tout prêts, & que les Princes n'ont qu'à vouloir les mettre en œuyre.

Les fiècles barbares qui ont fuivi celui d'Auguste, & précédé celui-ci, fournissent aux partisans de l'Antiquité celui de tous leurs raisonnemens qui a le plus d'apparence d'être bon. D'où vient, disent ils, que dans ces siècleslà l'ignorance étoit si épaisse & si profonde? c'est 'que l'on n'y connoissoit plus les Grecs & les Latins, on ne les lisoit plus: mais du moment que l'on se remit devant les yeux ces excellens modèles, on vit renaître la raison & le bon goût. Cela est vrai, & ne prouve pourtant rien. Si un homme, qui auroit de bons commencemens des Sciences, des Belles-Lettres, venoit à avoir une maladie qui les lui fit oublier, feroit ce à dire qu'il en fut devenu incapable? Non; il pourroit les reprendre . quand il voudroit, en recommençant

ET LES MODERNES. 189 ès les premiers élémens. Si quelque emède lui rendoit la mémoire tout-àoun, ce feroit bien de la peine épar-

oup, ce seroit bien de la peine éparnée; il se trouveroit sachant tout ce u'il avoit su, & pour continuer, il 'auroit qu'à reprendre où il auroit sini. a lecture des Anciens a dissipé l'ignonce & la barbarie des siècles précéens. Je le crois bien. Elle nous rendit out d'un coup des idées du vrai & du eau que nous aurions été long temps rattraper, mais que nous eussions rat-

des Latins, si nous les avions bien perchées. Et où les eussions-nous pris? où les avoient prises les Anciens. es Anciens même, avant que de les rendre, tâtonnèrent bien long temps.

apées à la fin sans le secours des Grecs

La comparaison que nous venons de ire des hommes de tous les siècles à 1 seul homme, peut s'étendre sur ute notre question des Anciens & des odernes. Un bon esprit cultivé est, jur ainsi dire, composé de tous les prits des siècles précédens; ce n'est l'un même esprit qui s'este ultivé pequit tout ce temps-là. Ainsi cet home qui a vécu depuis le commence ent du monde jusqu'à présent, a eu

fon enfance, où il ne s'est occupé que des besoins les plus pressans de la vie; a jeunes le, où il a asse bien réussi aux choses d'imagination, telles que la Poesse & l'Eloquence, & où même il a commencé à raisonner, mais avec moins de solidité que de seu. Il est maintenant dans l'âge de virilité, où il raisonne avec plus de force, & a plus de lumières que jamais: mais is seroit bien plus avancé, si la passion de la guerre ne l'avoit occupé long-temps, & ne lui avoit donné du mépris pour les Sciences auxquelles il est ênsin revenu.

Cet amas, qui croît incessamment,

ET LES MODERNES. 191 de vues qu'il faut suivre, de règles qu'il faut pratiquer, augmente toujours aussi la d'fficulté de toutes les espèces de Sciences ou d'Arts: mais d'un autre côté, de nouvelles facilités naissent pour récompenser ces difficultés; je m'expliquerai mieux par des exemples. Du temps d'Homère, c'étoit une grande merveille qu'un homme pût affujettir fon discours à des mesures, à des syllabes longues & brèves, & faire en même temps quelque chose de raisonnable. On donnoit donc aux Poëtes des licences infinies, & on se tenoit encore trop heureux d'avoir des vers. Homère pouvoit parler dans un feul vers cinq Langues différentes, prendre le Dia-lecte Dorique quand l'Ionique ne l'accommodoit pas; au défaut de tous les. deux, prendre l'Attique, l'Eolique, ou le Commun, c'est-à dire, parler en même temps Picard, Gascon, Normand, Breton & François commun. Il pouvoit alonger un mot s'il étoit trop court. l'accourcir s'il étoit trop long; personne n'y trouvoit à redire. Cette étrange confusion de Langues, cet assemblage bizarre de mots tout défigurés, étoit la

Langue des Dieux; du moins il est bien

für que ce n'étoit pas celle des hommes. On vint peu-à-peu à reconnoître le ridicule de ces licences qu'on accordoit aux Poëtes. Eiles leur furent donc retranchées les unes après les autres; & à l'heure qu'il est, les Poëtes, dépouillés de leurs anciens privilèges, sont réduits à parler d'une manière naturelle. Il fembleroit que le métier seroit fort empiré, & la difficulté de faire des vers bien plus grande. Non, car nous avons l'esprit enrichi d'une infinité d'idées poëtiques qui nous font fournies par les Anciens que nous avons devant les yeux; nous fommes guidés par un grand nombre de règles & de réflexions qui ont été faites fur cet art; & comme tous ces secours manquoient à Homère, il en a été ré-· compensé avec justice par toutes les licences qu'on lui laissoit prendre. Je crois pourtant, à dire le vrai, que sa condition étoit un peu meilleure que la nôtre; ces fortes de compensations ne font pas si exactes.

Les Mathématiques & la Physique font des Sciences dont le joug s'appélantit toujours sur les Savans; à la sin il y faudroit renoncer: mais les méthodes se multiplient en même temps; le même

esprit

esprit qui persectionne les choses en y ajoutant de nouvelles vues, persectionne aussi la manière de les apprendre en l'abrégeant, & fournit de nouveleux moyens d'embrasser la nouvelle étendue qu'il donne aux Sciences. Un Savant de ce siècle-ci contient dix sois un Savant du siècle d'Auguste; mais il

Je peindrois volontiers la Nature avec une balance à la main, comme la Justice, pour marquer qu'elle s'en sert à peser & à égaler à-peu-près tout ce qu'elle distribue aux hommes, le bonheur, les talens, les avantages & les désavantages des différentes conditions, les facilités & les difficultés qui regardent les choses de l'esprit.

en a eu dix fois plus de commodités

pour devenir favant.

fenseurs d'un courage invincible; & Dieu sait avec quel mépris on traitera en comparaison de nous les beaux Esprits de ces temps-là, qui pourront bien être des Américains. C'est ainsi que le même préjugé nous abaisse dans un temps, pour nous élever dans un autre; c'est ainsi qu'on en est la victime, & puis la divinité: jeu assez plaisant à confidérer avec des yeux indifférens.

Je puis même pousser la prédiction encore plus loin. Un temps a été que les Latins étoient Modernes, & alors ils se plaignoient de l'entêtement que l'on avoit pour les Grecs, qui étoient les Anciens. La différence de temps qui est entre les uns & les autres disparoît notre égard, à cause du grand éloignement où nous sommes; ils sont tous Anciens pour nous, & nous ne failons pas de difficulté de préférer ordinairement ·les Latins aux Grecs, parce qu'entre Anciens & Anciens, il n'y a pas de mal que les uns l'emportent fur les autres ; mais entre Anciens & Modernes, ce seroit un grand désordre que les Modernes l'emportassent. Il ne saut qu'avoir patience; & par une longue suite de siècles, nous deviendrons les contem-

#### ET LES MODERNES. 195 porains des Grecs & des Latins : alors il est aisé de prévoir qu'on ne fera aucun scrupule de nous présérer hautement à eux sur beaucoup de choses. Les meilleurs Ouvrages de Sophocle, d'Euripide, d'Aristophane, ne tiendront guère devant Cinna, Horace, Ariane, le Misanthrope, & un grand nombre d'autres Tragédies & Comédies du bon temps; car, il en faut convenir de bonne foi, il y a quelques années que ce bon temps est passé. Je ne crois pas que Théagène & Chariclée , Clitophon & Leucippe, soient jamais comparés à Cyrus, à l'Astrée, à Zaïde, à la Princesse de Clèves. Il y a même des espèces nouvelles, comme les Lettres Galantes, les Contes, les Opéra, dont chacune nous a fourni un Auteur excellent, auquel l'Antiquité n'a rien à opposer, & qu'apparemment la postérité ne surpassera pas. N'y eût il que les Chansons, espèce qui pourra bien périr, & à laquelle on ne fait pas grande attention, nous en avons une prodigieuse quantité, toutes

pleines de seu & d'esprit; & je maintiens que si Anacréon les avoit sues, il les auroit plus chantées que la plupart des siennes. Nous voyons par un grand

nombre d'Ouvrages de Poësie, que la versification peut avoir aujourd hui autant de noblesse, mais en même temps plus de justesse. Le même temps plus de justesse de d'exactitude qu'elle n'en eut jamais. Je me suis proposé d'éviter les détails, & je n'étalerai pas davantage nos richesses; mais je suis persuadé que nous somme les grands Seigneurs, qui ne prennent pas toujours la peine de tenir des registres exacts de leurs biens, & qui en ignorent une partie,

Si les grands Hommes de ce siècle avoient des sentimens charitables pour la postérité, ils l'avertiroient de ne les admirer point trop, & d'aspirer toujours du moins à les égaler. Rien n'arrête tant le progrès des choses, rien ne borne tant les esprits, que l'admiration excesfive des Anciens. Parce qu'on s'étoit dévoué à l'autorité d'Aristote, & qu'on ne cherchoit la vérité que dans ses écrits énigmatiques, & jamais dans la Nature. non-seulement la Philosophie n'avançoit en aucune façon, mais elle étoit tombée dans un abîme de galimatias & d'idées inintelligibles, d'où l'on a eu toutes les peines du monde à la retirer. Aristote n'a jamais fait un vrai Philosophe; mais ET LES MODERNES. 197 il en a beaucoup étouffé qui le fussent devenus, s'il eût été permis. Et le mal est qu'une fantaisse de cette espèce une fois établie parmi les hommes, en voilà pour long-temps: on sera des siècles entiers à en revenir, même après qu'on en aura reconnu le ridicule. Si l'on alloit s'entêter un jour de Descartes, & le mettre à la place d'Aristote, ce seroit à-peutre de la place d'Aristote, ce seroit à-peutre de la place d'Aristote, ce seroit a-peutre de la place d'Aristote, ce seroit a peutre de la place d'Aristote, ce seroit a peutre de la place d'Aristote, ce seroit a peutre de la place d'Aristote d'Aristote de la place d'Aristote d'Aristote d'Aristote d'Aristote d'Aristote d'Aristote d'Arist

près le même inconvénient. Cependant il faut tout dire, il n'est pas bien sûr que la postérité nous compte pour un mérite les deux ou trois mille ans qu'il y aura un jour entr'elle & nous, comme nous les comptons aujourd'hui aux Grecs & aux Latins. Il y a toutes les apparences du monde que la railon fe perfectionnera, & que l'on se désabusera généralement du préjugé grossier de l'Antiquité. Peut-être ne durera-t-il pas encore long-temps; peut-être, à l'heure qu'il est, admirons nous les Anciens en pure perte, & fans devoir jamais être admirés en cette qualité-là. Cela' feroit un peu fâcheux.

Si après tout ce que je viens de dire, on ne me pardonne pas d'avoir osé attaquer des Anciens dans le Discours sur l'Eglogue, il faut que ce soit un crime

R III

198 SUR LES ANCIENS, &c. qui ne puisse être pardonné. Je n'en dirai donc pas davantage. J'ajouterai seulement que si j'ai choqué les siècles passes par la critique des Eglogues des Anciens, je crains fort de ne plaire guère au siècle présent par les miennes. Outre beaucoup de désauts qu'elles ont, elles représent toujours un amour tendre, désicat, appliqué, sidelon tout ce que j'entends dire, le siècle est bien mal choiss pour y peindre un amour si parsait.



# T H É T I S ET PELÉE, TRAGÉDIE,

Représentée pour la première fois, par l'Académie Royale de Musique, l'an 1689.

# PERSONNAGES.

LA NUIT.

LA VICTOIRE.

SUITE DE LA VICTOIRE.

LE SOLEIL



# PROLOGUE

Le Théâtre représente une Nuit.

# SCÈNE PREMIÈRE.

LANUIT dans fon char.

ACHEVONS notre cours paisible,
Achevons de verser nos tranquilles pavots;
Mortels, dans votre sort pénible,
Le plus grand bien est le repos.
Goûtez ce calme heureux que le destin vous laisse;
Le jour ne reviendra qu'avec trop de vitesse,
Et mille soins divers.

S'empareront de l'Univers.

(On entend un bruit de guerre).

Quel bruit interrompt le sslence De la terre & des cieux ? D'où vient que dans ces lieux La Victoire s'avance ?



# SCÈNE II.

# LA NUIT, LA VICTOIRE & fa Suite.

#### CHŒUR.

ALLONS, allons, ne tardons pas,
Un jeune HÉROS nous appelle;
Allons le couronner dans l'horreur des combats:
La Victoire à jamais lui veur être fidelle,
Elle fuivra toujours ses pas.

(On commence à voir un peu de clarté).

#### LA VICTOIRE.

O Nuit! précipitez votre sombre carrière, Déja du Dieu du Jour un foible éclat nous luit. Cédez à la lumière;

Fuyez, fuyez, obscure Nuit.

#### LA NUIT.

Il n'est pas temps encor que le Soleil me chasse.

O ciel ! par que lle nouveauté

Vient-il st-voi prendre ma place,

Et faire briller sa clarté ?

( La clarté augmente peu-à-peu ).

#### CHŒUR.

O Nuit! précipitez votre sombre carrière, Voyez quel est déja cet éc!at qui nous suit; Cédez à la lumière,

Fuyez, fuyez, obscure Nuit.

#### LANUIT.

Il faut céder, je ne puis m'en défendre, Un trop grand éclat m'y réduit. Quel prodige doit on attendre Dans le jour qui me fuit?

# LA VICTOIRE.

Le temps vous presse trop, vous ne pouvez l'apprendre. CHŒUR.

Fuyez, fuyez, obscure Nuit.

(La Nuit se retire).



# SCÈNE III.

On voit le Palais du Soleil qui commence à s'ouvrir.

# LA VICTOIRE & fa Suite.

#### LA VICTOIRE.

Do Palais du Soleil la barrière éclatante S'ouvre de moment en moment,

Marquons au Dieu du Jour, qui remplit notre attente,

Combien à nos regards ce spectacle est charmant.

(Pendant que le Palais du Soleil achève de s'ouvrir, la Suite de la Victoire en marque sa joie par des danses).



# SCÈNE IV.

## LE SOLEIL, LES HEURES, LA VICTOIRE & fa Suite.

#### LE SOLEIL.

VICTOIRE, tu le vois, j'accomplis ma promesse;

A suivre tes desirs tu vois que je m'empresse; L'ordre de l'Univers & d'éturnelles loix, N'ont point de pouvoir qui m'arrête:

Je vais partir plutôt que je ne dois, Pour éclairer la première conquête Du fils du plus puissant des Rois.

### LA VICTOIRE,

Je ne puis te marquer trop de reconnoissance; Soleil, quand tu réponds à mon impatience; Un grand Roi m'a prescrit de voler en des liebx Où son auguste fils, d'un courage intrépide, Expose des jours précieux:

Ma course n'est jamais plus prompte & plus ra-, pide,

Que quand je suis les loix d'un Roi si glorieux.

#### 206 PROLOGUE.

#### LE SOLEIL.

Pendant quelques momens encore Laissons briller l'Aurore,

Et j'entre en ma carrière avec la même ardeur Qui possède ton cœur.

Quel destin aujourd'hui commence!

Quelle brillante gloire aujourd'hui prend naiffance!

Que de fameux exploits l'un à l'autre enchaînés,

S'offrent dans l'avenir à mes yeux étonnés!

A ce vainqueur nouveau mille ennemis se rendent,

Mille superbes murs tombent sous son effort.

Que vois-je! quel illustre sort!

Il satisfait à tout ce que demandent

Et l'exemple qu'il suit, & le sang dont il sort.

(Danse de la Suite de la Victoire & des Heures).

#### CHŒUR.

Préparons, préparons nos palmes immortelles
Pour tant d'exploits guerriers ;
Pour des conquêtes fi belles
Préparons tous nos lauriers.

## PROLOGUE. 207

LESOLEIL dans fon char.

Je commence mon cours; va, pars ainsi que moi, Victoire; accordons-nous à servir un grand Roi.

( Le Soleil part, & la Vittoire s'envole).



# PERSONNAGES.

JUPITER.
NEPTUNE.
MERCURE.
PELÉE, Roi de Theffalie.
THÉTIS, Déeffe de la mer.
DORIS, Nymphe de la mer.
CYDIPPE, Nymphe de la mer.
LESTROIS SYRÈNES.
UN TRITON.
LES MINISTRES DU DESTIN.
LES TROIS EUMÉNIDES.

THĖTIS



# THÉTIS

# ACTE PREMIER.

Le Théâtre représente le Palais de Thétis.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# PELÉE.

En vain à mes soupirs Thétis est favorable,

Hélas! Neptune en est charmé.

La crainte que nous cause un Dieu si redoutable, Tient toujours dans nos cœurs ce beau seu renfermé.

Quelles sont tes rigueurs, Amour impitoyable! Il est encor des maux pour un Amant aimé.

Tome IV.

# SCENE II.

## PELÉE, DORIS, CYDIPPE.

#### DORIS.

Quoi! je vous trouve seul? Thétis attend

Lorsqu'il vient à ses yeux faire briller sa Cour, Il semble que d'un si beau jour L'éclat vous importune.

La retraite ne plaît qu'à des cœurs pleins d'amour. PELÉE.

Moi, Nymphe, j'aimerois? Non, mon cœur est paisible,

Non, mon cœur n'est point enslammé.

DORIS.

On dit d'un air moins animé Que l'on est insensible.

PELÉE.

Par le seul mot d'amour vous m'avez alarmé.

DORIS.

C'est en vain qu'un Amant tâche de se contraindre, En vain il cache son ardeur; Les esforts qu'il se fait pour seindre,

Trahissent malgré lui le secret de son cœur.

## TRAGEDIE. 211

J'ignore quel objet dans votre ame a fait naître Des teux qui n'osent éclater; Mais vous aimez, j'ai su le reconnostre, Ne cherchez point à m'en faire douter.

PELÉE.

J'aimerois, si l'amout sincère
Pouvoit s'assurer d'être heureux;
Mais souvent les plus beaux feux
Trouvent un objet sévère;
Souvent on présère
L'Amant le moins amoureux.

Neptune aime Théris, c'eft à moi qu'il conse Ses secrets sentimens; Mais ses tourmens Me font voir sans envie Le destin des Amans.

DORIS.

De quoi peut vous servir une seinte éternelle, Roi des Thessaliens, sameux par vos exploits? Vous aimez, vous serez sidèle, D'où vient que vous n'osez découvrir votre choix?

Avec une gloire éclatante,
Vous flatterez la vanité
D'une fière Béauté;
Avec une flamme constante,
Vous pourrez d'une Indifférente
Vaincre la cruauté.

Sij

#### 212 THÉTIS ET PELÉE,

Avec une gloire éclatante, Avec une flamme constante, On est aisément écouté.

#### PELÉE.

Vous tâchez vainement d'animer mon courage; Quand je serois Amant, croirois-je vos discours?

La crainte est toujours Le cruel partage Des tendres amours.

#### DORIS.

L'espoir est toujours

Le charmant partage

Des tendres amours.

### RELÉE BT DORIS.

Le crainte
L'espoir
Le charmant
Le cruel

Des tendres amours.



## SCÈNE III.

THÉTIS, DORIS, PELÉE, CYDIPPE, NYMPHES de la Suite de Thétis.

#### DORIS.

Déesse, avec plaisir nous allons voir la sête Que le Dieu des eaux vous apprête.

#### THÉTIS.

J'espère qu'en ce jour votre amitié pour moi, Vous sera partager l'honneur que je reçoi. (On voit venir de loin les Syrènes, & on

(On voit venir de loin les Syrènes, & entend leur musique).

Mais nous voyons déja les Syrènes paroître,
Nous entendons leurs doux concerts;
Préparons-nous à voir bientôt le Maître
Des vaîtes mers.



# SCÈNE IV.

THÉTIS, DORIS, PELÉE, LES SYRÈNES, NYMPHES de la Suite de Thétis, NÉRÉIDES qui accompagnent les Syrènes.

#### LES SYRENES.

Nos chants harmonieux forcent tout à se rendre;
Nous disposons des cœurs à notre gré;
Dès que nos voix se sont entendre,
Notre triomphe est assuré.

(Danses des Néréides). LESSYRÈNES à Théis.

Prenez d'aimables chaînes, Que nos chansons ne soient pas vaines Pour la première sois.

Est-il des rigueurs inhumaines
Pour un fidèle amour annoncé par nos voix?



## SCÈNE V.

NEPTUNE, THÉTIS, PELÉE, TRITONS & FLEUVES de la Suite de Neptune, DORIS, SYRÈNES, NÉRÉIDES.

CHŒUR de Tritons & de Fleuves.

Empressons-nous à plaire au Dieu des ondes; Il adore Thétis, adorons fes beaux yeux: Les Amours descendront dans nos Grottes profondes,

Ils règnent jusques dans ces lieux.

NEPTUNE à Thécis. Voyez, belle Déeffe,

Voyez toute ma Cour vous marquer fon transport;

Je vous soumets par ma tendresse Tout ce qui m'est soumis par les ordres du Sort. Jupiter m'enleva le plus noble partage; Mais l'Empire des mers, où je donne la loi, Sur l'Empire des cieux doit avoir l'avantage,

Quand vous règnerez avec moi.

Je doute que du fort la suprême puissance M'ait destinée à cet honneur;

#### 216 THÉTIS ET PELÉE.

Mais je reçois vos foins avec reconnoissance, C'est le seul sentiment qui dépend de mon cœur.

#### NEPTUNE.

Je me flatte que ma constance

Doit m'attirer une autre récompense :

Aimez, aimez à votre tour, C'est l'amour seul qui peut payer l'amour.

( Danses des Divinités de la mer).

#### CHŒUR de toutes les Divinités.

Tout reconnoît l'Amour, tout se plast dans ses chaînes,

Tout cède à ses loix souveraines; Mais il n'est rien dans l'Univers

Qui lui foit plus foumis que l'Empire des mers.

UN TRITON.

C'est dans nos flots que Vénus prit naissance; Nous sûmes les premiers sous son obéissance;

La mère d'Amour fit sur nous

L'essai de ses traits les plus doux.

NEPTUNE aux Divinités de la mer,

Je suis content de votre zèle,

Il ne sauroit mieux éclater.

( à Théis ).

Je vous quitte, aimable Immortelle, Songez à la grandeur où vous pouvez monter; Mais songez encor plus à mon amour sidelle.

(Neptune sort avec les Divinités de la mer):

SCENF

# SCÈNE VI.

# THETIS, PE-LEE.

#### PELÉE.

DE viens de soutenir le spectacle statal

Des hommages pompeux que vous rend mon rivale

Pour me payer d'une peine si dure,

Vos plus tendres regards ne me sont ils pas dis?

Parlez, ou que du moins un soupir me rassure

Contre les soins que l'on vous a rendus.

## THÉTIS.

Perdez une crainte importune; Je viens d'apprendre encor que mes foibles attraits Vous donnent un rival plus puissant que Neptune, Et mon cœur est à vous plus qu'il n'y fut jamais.

PELÉE.

Ah! Jupiter est ce rival terrible!

### THÉTIS.

C'est lui qui va m'offrir des soupirs superflus,

# PELÉE.

Quoi 1 Jupiter pour vous est devenu sensible? Ma peine étoit trop soible, & tien n'y manque plue Daignez me pardonner ma crainte & mes alarmes : Si j'en croyois les troubles que je sens,

Tome IV.

### 218 THÉTIS ET PELÉE.

Je me plaindrois de l'excès de vos charmes, Lorsqu'ils me font des rivaux si puissans.

#### THÉTIS.

Vous remportez des victoires nouvelles Quand je fais des Amans nouveaux; Si mes conquêtes font trop belles, Vos triomphes en font plus beaux.

#### PELÉE.

Je ne suis qu'un mortel, c'est en vain que j'espère; Ces Dieux empressés à vous plaire, Me sont sentir trop vivement,

Que je suis un téméraire D'oser être votre Amant.

#### THÉTIS.

Dans l'Empire d'Amour on tient le rang suprême,
Dès que l'on sait charmer;
Un mortel qui se fait aimer

Un mortel qui le fait aimer Est égal à Jupiter même.

Dans l'Empire d'Amour on tient le rang suprême, Dès que l'on sait charmer.

#### PELÉE.

Lorsque j'obtiens de vous un si doux sacrisice,
O Ciel! dans quels malheurs il faut que je languisse!
J'espérois que l'Hymen finiroit mon tourment;
Mais tout s'oppose à cetespoir charmant.
Plus vous m'aimez, plus je sens le supplice
D'être aimé vainement.

# TRAGÉDIE. 219

THÉTIS ET PELÉE.

Faut il que tout s'unisse Contre de si beaux seux?-Hélas! quelle injustice!

Les plus tendres amours sont les plus malheureux.

THÉTIS.

Redoublons, s'il se peut, notre ardeur mutuelle, Par notre amour tâchons à surmonter

La fortune cruelle.

THÉTIS ET PELÉE.

Aimons, c'est le seul bien qu'on ne peut nous ôter.



# ACTE II.

Le Théâtre représente un rivage de la mer.

# SCÈNE PREMIÈRE.

DORIS, CYDIPPE.

## CYDIPPE.

Vous suivez un penchant trop flatteur & trop doux,

Je doute que Pelée ait de l'atnour pour vous. Son feu, s'il vous aimoit, craindroit moins de paroître,

Ses foins feroient plus empressés;
Il vous tient des discours douteux, embartassés;
L'Amour par ses regards ne se fait point connoître;
On l'apperçoit bien mieux

Dans votre bouche & dans vos yeux.

#### DORIS.

Non, j'aime trop pour m'y pouvoir méprendre. Des foins toujours craintifs, un timide embarras,

#### TRAGÉDIE.

Sont les effets de l'amour le plus tendre ; C'est en soupirant tout bas Qu'il se fait le mieux entendre,

CYDIPPE.

On croit facilement qu'on inspire les seux Que l'on ressent soi-même;

On se flatte si-tôt qu'on aime, ... Et tout paroit amour à des yeux amoureux.

DORIS.

Pelée aîme en secret, tout marque sa tendresse;
A quel objet ses vœux pourroient-ils être offerts?
Il voit souvent Thétis; mais le soin qui le presse

Est de servir le Dieu des mers: Il n'est pas son rival auprès d'une Déesse.

Tout semble déclater

Que c'est moi qu'il adore; Mais j'en crois mieux encore Mon cœur qui m'en ose assurer.

CYDIPPE.

Ne serai-je point trop sincère, Si je vous avertis D'un secret qui doit vous déplaire ?

J'ai vu dans un lieu solitaire Pelée entretenir Thétis :

Le hasard seul n'eût pu les y conduire. Sans entendre leurs voix, je sus assez m'instruire

De leurs mutuelles amours;

Γ iij

## 222 THÉTIS ET PELÉE,

Par leurs regards j'entendis leurs discous D O R I S.

Il aimeroit Thétis? Ciel! cet affreux supplice Seroit-il réservé pour ma secrette ardeur? Mais je la vois; pour lire dans son cœur, Je veux employer l'artifice.

## SCÈNE II.

## THÉTIS, DORIS, CYDIPPE.

#### DORIS.

Déesse, venez-vous fur ce bord écarté
Rêver aux conquêtes brillantes
Que fait votre beauté?
THÉTIS.

Ce qui peut les rendre charmantes N'est que la seule vanité.

Les Dieux ont peu d'amour, on ne doit point attendre

Que leur cœur tout entier s'en laisse posséder; Ces Amans sont aisés à prendre, Et dissicles à garder.

DORIS ET CYDIPPE.

Un tendre amour doit avoir l'avantage Sur un rang éclatant;

#### TRAGÉDIE.

223

Le plus glorieux hommage Est celui d'un cœur constant.

DORIS.

Qu'il est touché du pouvoir de mes yeux; Si j'en étois bien sûre,

Je le préférerois aux Dieux.

THÉTIS.

Et quel est cet Amant? L'amitié vous engage A me laisser entrer dans un secret si doux.

DORIS.

Pelée a pris des foins... Vous changez de vifage?

Pourquoi vous troublez-vous?

THÉTIS.

J'ignorois qu'il fût dans vos chaînes;

Avec bien du mystère il a conduit ses seux.

DORIS.

L'amour discret cache ses peines A l'objet même de ses vœux.

Mais je vois Mercure descendre, Je crois que sans témoins vous le voulez entendre.



# SCÈNE III.

## THÉTIS, MERCURE.

#### MERCURE.

Jupiter attité par vos divins appas, Va paroître ici-bas.

Quand Neptune vous rend les armes, Ce triomphe pour vous eft trop peu glorieur; L'Amour devoit à tant de charmes La conquête d'un Dieu maître des autres Dieur. THETIS.

Je sais que Jupiter tient tout sous son Empire, Que les Dieux révèrent ses soix; Mercure, on n'a rien à me dire Sur le respect que je lui dois.



# SCÈNE IV.

## THÉTIS.

Triftes homeurs, gloire cruelle,
Ah, que vous me gênez!
Triftes homeurs, gloire cruelle,
Pourquoi m'êres-vous destinés?

" Mon Amant n'est qu'un insidelle! Dieux! quel trouble saisst tous mes sens étonnés! Le perside trahit une slamme si belle! Hélas! mes jouts insortunés

Vont couler dans l'horreur d'une peine éternelle. Triftes honneurs, gloire cruelle, Pourquoi m'êtes vous destinés ?

Vous qu'en ces lieux l'Amour appelle;
Retournez dans le Ciel que vous abandonnez,
Laissez moi m'occuper de ma douleur mortelle;
A de trop justes pleurs mes yeux sont condamnés.
Tristes honneurs, gloire cruelle,
Pourquoi m'êtes-vous destinés?



# SCÈNE V.

# THÉTIS, PELÉE.

PELÉE.

 $\mathbf{E}_{ t ext{NFIN}}$  je vous revois, quel bonheur pour ma flamme !

Que ces momens me semblent doux !

### THÉTIS

Allez chercher Doris, elle a touché votre ame; Je sais que votre cœur se partage entre nous.

#### PELÉE.

O Ciel! que vous entends-je dire? Quoi! lorsqu'à votre hymen vous souffrez que j'aspire ...

#### THÉTIS.

Non, ingrat, non, perfide, il n'y faut plus penser. Mon hymen t'eût comblé de gloire ; Mais il te plaît d'y renoncer Par une trahifon fi noire.

Non, ingrat, non, perfide, il n'y faut plus penser. PELÉE.

Ah! quels noms pleins d'horreur me faites-vous entendre?

#### TRAGÉDIE.

Ouel traitement, grands Dieux! & l'amour le plus tendre

Peut-il se l'être attiré? THÉTIS.

Ton crime est trop affuré, Tu ne saurois t'en désendre.

En vain des plus grands Dieux j'avois touché le cœur;

Je te sacrifiois leur majesté suprême, Et j'eusse encor voulu que Jupiter lui-même Eût eu plus de grandeur.

Tu me fais cependant la plus cruelle injure, Tu brûles pour d'autres appas. Quel destin est le mien? Hélas!

C'est le sort d'une ardeur trop fidelle & trop pure, De trouver toujours des ingrats.

PELÉE.

Le croyez-vous, belle Déeffe? Quoi! vous m'aimez, & de votre tendresse J'ignorerois le prix!

Quoi! yous m'aimez, & j'aimerois Doris! Le croyez-vous, belle Déeffe?

Ah! pour vous détromper d'un soupçon qui me bleffe,

J'irai, même à vos yeux, l'accabler de mépris.

THÉTIS.

Ne crois point m'éblouir par une fausse adresse.

## 228 THÉTIS ET PELÉE,

( On voit des éclairs, & on entend le tonnerre).

Mais je puis me venger; ces éclairs que je voi,

Ce tonnerre qui gronde,

M'annoncent le Maître du monde; Je faurai me forcer à recevoir sa foi.

Mon cœur s'est engagé sur l'apparence vaine

Des feux que tu feignis pour moi; Et je veux l'en punir, en m'imposant la peine D'en aimer un autre que toi.

#### PELÉE.

Et moi je vais le voir ce rival redoutable: Pour atrirer sur moi sa haine impitoyable, Mon amour va se découvrir;

Je vous parois coupable,

Je ne cherche plus qu'à mourir.

## THÉTIS.

Ah! que dis-tu? Fuis sa présence; Quitte des lieux pleins de danger.

#### PELÉE.

Si je vous ai pu faire une mortelle offense, C'est au tonnerre à vous venger.

## THÉTIS.

Eloigne-toi, le bruit redouble; Je ne puis plus te voir ici sans trouble.

#### PELÉE.

A me chasser vos esforts seront vains,

Si je ne vois finir votre injustice extrême.

THÉTIS.

Va, fuis; te montrer que je crains, C'est te dire assez que je t'aime.

(Jupiter descend du Ciel).

# SCÈNE VI.

## JUPITER, THÉTIS.

#### JUPITER.

Déesse, dans ces lieux mon amour me con-

Avec tout l'éclat qui me suit;

Pour d'autres Beautés moins charmantes J'ai fouvent emprunté des formes différentes : Mais il faut que mes foins foient plus dignes de vous.

Il faut qu'à vos attraits mon hommage réponde; Et c'est comme Maître du monde Que je veux être à vos genoux.

### THÉTIS.

Permettez que mon cœur prenne peu d'assurace Sur des soins trop flatteurs que je n'attendois pas; Je sais quels sont mes appas,

Et quelle est votre constance.

# JUPITER.

Il est vrai que jusqu'à ce jour J'ai pris pour cent Beautés un inconstant amour : Mais votre gloire en deviendra plus belle , Lorsqu'à vos charmes s'euls mes vœur serontossetts; Et vous triompherez de tant d'objets divers ,

En me rendant fidelle.

Rien n'est plus doux que d'arrêter Un cœur volage; C'est un avantage Dont vous devez vous flatter.

THÉTIS.

Rien n'est capable d'arrêter Un cœur volage;

C'est un avantage

Dont on ne peut se flatter. ENSEMBLE.

Rien n'est { plus doux que } d'arrêter

Un cœur volage,

C'est un avantage

Dont 

vous devez vous 
on ne peut se

JUPITER.

Vous refusez de croire

Que mon cœur pour jamais foir fous votre pouvoir; Vous ignorez encor quelle est votre victoire, Et bien vous allez le savoir.

Changez-vous, lieux rustiques, En jardins magnisiques; Et vous, Peuples divers, Venez en un instant, & traversez les airs.

# SCENE VII.

Le Théâtre change, & représente des jardins; dans le même temps on voit patoûtre quatre Troupes des quatre Peuples les plus dissens & les plus éloignés les uns des autres qui sussent connus du temps des fables. La première est de Grecs, la seconde de Perses, la troistème d'Ethiopiens, & la quatrième de Scythes.

JUPITER, THÉTIS, MERCURE,

• Troupes des quatre Peuples.

## JUPITER.

Vous qui de tous les lieux que le Soleil éclaire, Par mes ordres puissans accourez à la fois; Peuples, qui sous diverses loix

### 232 THÉTIS ET PELÉE.

N'avez rien de commun que l'ardeur de me plaire, Soyez attentis à ma voix. Vos vœux ne seront point désormais légitimes, Je ne recevrai point d'encens ni de victimes, Si le nom de Thétis n'est joint avec le mien : Sans cet aimable nom, je n'écoute plus rien.

'Thétis a fu charmer le Maître du tonnerre, Et le plus grand des Immortels; Il faur que sur coute la terro Elle parrage ses Autels.

#### CHŒUR.

Thétis a su charmer le Maître du tonnerre, Et le plus grand des Immortels; Il faut que sur toute la terre Elle partage ses Autels.

(Les Grecs & les Perfes rendent leurs hommages à Thétis par des danses).

CHŒUR des Grees & des Perfes.

Aimez, Deeffe,
Tout vous en presse;
Rendez heureux
Jupiter amoureux.

Un Dieu puissant reçoit nos vœux sans cesse, Et de ce Dieu vous recevez les vœux.

Aimez .

## TRAGÉDIE.

233

Aimez, Déesse, Tout vous en presse; Rendez heureux

Jupiter amoureux.

De vos desirs si la Gloire est maîtresse, La Gloire même approuvera vos seux.

Aimez, Déesse,
Tout vous en presse;
Rendez heureux
Jupiter amoureux.

( Danses des Ethiopiens & des Scythes ) .

CH Œ UR des quaire Peuples.

Que toutes nos voix se confondent -

Pour chanter de Thétis les triomphans appas; Que tout les célèbre ici-bas,

Que les Cieux même nous répondent: Le Souverain des Dieux veut à tout l'Univers

Vanter la gloire de ses fers.

(On entend une tempête qui s'élève). CHΆR des Peuples.

Quel bruit foudain nous épouvante! Quelle tempête! quelle horreur!

Les Vents sont déchaînés, & l'onde menaçante Répond aux Vents avec sureur.

(Neptune paroît sur la mer).

Tome IV. . V

## SCÈNE VIII.

# JUPITER, NEPTUNE, MERCURE, PEUPLES.

#### NEPTUNE.

DE quels chants odieux retentit ce rivage?
Jupiter fait il bien que c'est moi qu'il outrage?
At il quitté les Cieux pour bravet mon courroux.
En m'enlevant l'objet de mes vœux les plus doux?

#### JUPITER.

Oui, j'adore Thélis, & n'en fais point mystère; Vous, si vous m'en croyez, Neptune, épargnez-

Les impuissans transports d'une vaine colère.

(Jupiter fort suivi des Peuples).



## SCÈNE IX.

Neptune sort de la mer, & la tempéte continue,

## NEPTUNE, MERCURE.

#### NEPTUNE.

M e croir-il donc foumis à les commandemens?
Quoi! me croir-il fous fon obéiffance?
Ah! dans le juste éclat de mes ressentinces,
Mon bras se servira de toute sa puissance;
Je confondrai les Elémens:
J'exciterai mes stots, & par leur violence
Je causerai par-tout d'affreux débordemens;
Et sur la terre entière exerçant ma vengeance,
J'ébranlerai ses sondemens.

#### MERCURE. -

S'il faut que Jupiter s'obstine Dans l'amour dont il est blessé, Je vois d'une affreuse ruine L'Univers menacé.

Songez à prévenir les maux que j'appréhende, L'intérêt commun le demande.

V ij

#### 236 THÉTIS ET PELÉE, NEPTUNE.

Ne croyez point m'intimider: Non, non, que Jupiter se rende; J'ai prévenu ses seux, c'est à lui de céder.

MERCURE.
Une puissance plus grande
Entre vous peut décider;
Consultez le Destin , le Destin vous commande,
Son Arrêt doit vous accorder.

La fin de vos débats ne peut être plus prompte, Vous faurez qui des deux doit obtenir Thétis.

NEPTUNE.

J'y consens; au Destin nous nous rendons sans honte,

Il nous tient tous affujettis.



# ACTE III.

Le Théâtre représente le Temple du Destin.

# SCÈNE PREMIÈRE.

## \*LES MINISTRES DU DESTIN.

#### UN DES MINISTRES.

O DESTIN! quelle puissance Ne se soumet pas à toi?

Tout fléchit sous ta loi;

Tes ordres n'ont jamais trouvé de résistance.

O Destin! quelle puissance » Ne se soumet pas à toi?

### UN DES MINISTRES.

Malgré nous tu nous entraînes
. Oil tu veux,

C'est toi qui nous amènes

Tous les événemens heureux ou malheureux. Tu les a liés entr'eux

Avec d'invisibles chaines;

## 238 THÉTIS ET PELÉE,

Par des moyens secrets Ton pouvoir les prépare, Et chaque instant déclare Quelqu'un de tes Arrêts.

#### CHŒUR.

O Destin : quelle puissance Ne se soumet pas à toi ? Tout séchit sous ta loi :

Tes ordres n'ont jamais trouvé de résistance.

O Destin! quelle puissance Ne se soumet pas à toi.

UN DES MINISTRES.

C'est en vain qu'un mortel pleure, gémit, soupire, Un Dieu voudroit en vain t'opposer sa sierté, Rien ne change les loix qu'il te plast de prescrire.

Ton inflexible dureté
Fait la grandeur de ton Empire;
Ton inflexible dureté
En fâit la majesté.



## SCÈNE II.

#### LES MINISTRES DU DESTIN, PELÉE.

#### PELÉE.

MINISTRES du Destin, je viens pour vous ap-

Que dans ces lieux Neptune va se rendre, Neptune vient vous consulter;

Quel spectacle plus doux peut jamais vous flatter!

#### CHŒUR.

O Destin! quelle puissance
Ne se soumet pas à toi?
Tout séchit sous ta loi;

Tes ordres n'ont jamais trouvé de résistance.

O Destin ! quelle puissance Ne se soumet pas à toi ?

### UN DES MINISTRES.

Les Dieux ont partagé le monde, Et leur pouvoir est disférent; Mais ton vaste Empire comptend Les Cieux, l'Enser, la Terre & l'Onde. Les Dieux ont partagé le monde,

Mais tu réunis tout sous un pouvoir plus grand.

# 240 THÉTIS ET PELÉE,

PELÉE.

Daignez aussi sur mes peines secrètes, Des Arrêts du Destin être les Interprètes.

#### CHŒUR.

Nous ne répondons point aux mortels curieux, L'Oracle du Destin n'est que pour les grands Dieux.

( Les Ministres fortent).

# SCÈNE III.

## PELÉE.

OTEL! en voyant ce Temple redoutable, De quel frémissement je me sens agité! C'est ici qu'il est arrêre Si je dois être heureux ou misérable.

Cet ordre, quel qu'il foit, doit être exécuté:
Mais l'avenir impénétrable
Le cache encor dans son obscurité.

Quel doute insupportable ! Qu'un Amant est tourmenté !

Inflexible Destin , dans tes loix éternelles N'as-tu suivi qu'un aveugle hasard? Hélas! n'as-tu point eu d'égard Pour les Amans sidelles?

Non;

### TRAGÉDIE.

241

Non, non, je táche en vaín à flatter mes ennuis;
Par l'état où tu me réduis
Je reconnois déja l'effet de tes caprices;
Et n'exerces tu pas toujours
Tes plus envelles initiaires

Et n'exerces-tu pas toujours Tes plus cruelles injustices Sur les plus fidelles amours ?

# SCENE IV.

# PELÉE, DORIS.

#### DORT'S.

Ou je me trompe, ou c'est votre tendresse Qui dans ces lieux vous amène avec nous. A l'Arrêt du Destin votre cœur s'intéresse; Mais je crains qu'il ne donne une aimable Déesse A quelque Dieu plutôr qu'à vous.

PELÉE.

Je ne crains ni n'espère. L'avenir qui m'est préparé Saura toujours me plaire; Et le Destin peut saire Ses Arrêts à son gré.

DORIS.

Je connois votre flamme, C'est en vain que vous déguisez.

Tome IV.

#### 242 THÉTIS ET PELÉE, PELÉE.

Plus vous voulez pénétrer dans mon ame, Plus vous vous abusez.

( Il fort ).

# SCÈNE V.

#### DORIS.

J E ne le vois que trop, mes seux sont méprisés; J'ai cru que l'on m'aimoit, j'ai pris des espérances Sur de trop soibles apparences.

Ciel! quelle honte pour mon cœur,
D'être tombé dans une erreur si vaine!
Et quelle peine

De renoncer à cette douce erreur !

Mais que fert ma plainte impuissante l' Il faut punir & se venger.'

Que par ses maux l'ingrat ressente
Dans quels maux il m'a su plonger;
Il saut punir & se venger.

Tout ce que la fureur présente
Est permis pour se soulager;
Il faut punir & se venger.

# SCÈNE VI.

NEPTUNE, DORIS, Suite de Neptune,

#### NEPTUNE.

Qu'on ne me suive plus; allez, que l'on m'attende : Je veux que sans témoins cet Oracle se rende.

# SCÈNE VII

# NEPTUNE.

Cédez pour quelque temps, importune gran-

Cédez au tendre amour qui règne dans mon cœur.
Moi, que les vastes mers reconnoissent pour
maître.

Je viens en tremblant reconnoître

Un plus grand pouvoir dans ces lieux; L'Amour qui m'y réduit fait abaisser les Dieux, Sa force contre nous affecte de parostre. Cédez pour quelque temps, importune grandeur, Cédez au tendre amour qui règne dans mon cœur.

X ij

## SCÈNE VIII.

NEPTUNE, MINISTRES DU DESTIN.

UN DES. MINISTRES.

DIEU de la mer, quel sujet vous amène?

NEPTUNE.

Mon amour pour Théiis cause toute ma peine, Jupiter vient troubler mes seux; Prononcez qui de nous verra remplir ses vœux,

### UN DES MINISTRES,

Destin, un grand Dieu te demande Quel succès tu veux qu'il attende;

Dans tes secrets il cherche à pénétrer : Daigneras-tu les déclarer ?

(Le Ministre est suisi tout-à-coup d'une espèce d'enthousiasme, & il continue).

Qu'un respect plein d'épouvante Fasse tout trembler, L'avenir va se révéler. Que tout l'Univers ressent Un respect plein d'épouvante, Lo Destin est prêt à parlet,

# TRAGÉDIE. 245

Qu'un respect plein d'épouvante Fasse tout trembler,

L'avenir va se révéler.

Que tout l'Univers ressente

Un respect plein d'épouvante,

Le Destin est prêt à parler.

( On entend une voix qui fort du fond du Temple ).

## ORACLE.

Ecoutez, Dieu de l'Onde,

Tout ce que le Destin permet qu'on vous réponde: L'époux de la belle Thétis

Doit être un jour moins grand, moins puissant

que son fils; Tout le reste est caché dans une nuit prosonde.

#### NEPTUNE.

Ah! quel Oracle je reçoi!
Quel Arrêt menaçant! quelle funeste loi!



## 246 THÉTIS ET PELÉE,

## ACTE IV.

Le Théâtre représente un lieu désert au bord de la mer.

# SCÈNE PREMIÈRE.

JUPITER, DORIS.

## JUPITER.

Dans quel étonnement votre discours me jette!
Thétis pourroit brûler d'une flamme secrette?
Neptune à Jupiter est-il donc préséré?

#### DORIS.

Non; un simple mortel, Pelée est adorée.

Je viens de voir encor ces deux Amans ensemble; Ils se cherchent par-tour, & se trouvent toujours.

#### JUPITER.

Quoi! lorsque sous mes loix il n'est rien qui ne tremble,

Un mortel oseroit traverser mes amours ?

Thétis vient en ces lieux, & vous pouvez vousmême

Vous éclaircir dans cet instant.

## SCÈNE II.

### JUPITER, THÉTIS.

### JUPITER.

Déesse, expliquez-vous sur le sort qui m'at-

Jupiter ne veut point que sa grandeur suprême Lui fasse auprès de vous un mérite éclatant; Il ne veut s'en servir qu'à prouver qu'il vous aime,

En vous la soumettant. THÉTIS.

Neptune ainsi que vous prétend à ma tendresse; Il est le Dieu des mers, j'en suis une Déesse,

Je dois redouter fon courroux:

Il ne m'est pas permis de choisir entre vous.

### JUPITER.

Tant d'égards, tant de prévoyance, Sont des effets d'indifférence; Ces timides ménagemens Ne sont pas saits pour les Amans.

X iv

### 248 THÉTIS ET PELÉE; THÉTIS.

Vous savez quelle est ma fortune; Le Destin m'a soumise au Maître de la mer. JUPITER.

Si vous aimiez Jupiter ; Vous craindriez moins Neptune.

Mais, que me veut Protée? Il le faut écouter.

# SCENE III.

JUPITER, THÉTIS, PROTÉE.

PROTÉE à Jupiter.

Neprone m'a chargé de venir vous apprendre Qu'à l'hymen de Théis il cesse de prétendre, Qu'il n'a plus le dessein de vous la disputer. JUPITER.

Quel bonheur imprévu vient ici me surprendre?
Ah! ma reconnoissance aura soin d'éclater:
Dis-lui qu'il en doit tout attendre,

# SCENE IV.

## JUPITER, THÉTIS.

JUPITER.

RIEN n'est donc plus contraire au succès de mes

Vous m'opposiez un obstacle qui cesse. Mais, que vois-je, Thétis? Quelle sombre tristesse, Dans le moment que tout cède à mes seux? Pour m'assurer de tout, ce trouble doit suffire. Un sidèle rapport...

THETIS.

Quoi! qu'a-t-on pu vous dire?

JUPITER.

Que Pelée en secret . . .

THÉTIS.

Non, ne le croyez pas;

Non, fi son cœur soupire, C'est pour d'autres appas; Non, ne le croyez pas.

J U P I T E R. Je vois que vous êtes coupable , Vous vous justifiez d'un air trop empressé : Votre cœur s'est donc abaissé

# 250 THÉTIS ET PELÉE, Aux vœux d'un mortel méptisable?

Lorsque je soupitois pour vous ,
Je rendois seulement son triomphe plus doux;
Sous une trompeuse apparence,
Vous imposiez à cet amour statal
Qui tenoit Jupiter sous votre obesissance.
Non, je n'aurai pas trop de toute ma puissance
Pour punit à mon gré mon odieux rival.

### THÉTIS.

Ciel! que viens-je d'entendre ?

Est-ce là cet amour si soumis & si tendre ?

JUPITER.

Par de cruels mépris vous ofez m'irriter; Et vous avez recours à mon amour extrême, Quand ma fureur est prête d'éclater. Tremblez; c'est cet amour lui-même Que vous avez à redouter.



## SCÈNE V.

### THÉTIS.

Quelle horreur m'environne, & quel effroi me glace!

Quels abîmes de maux s'ouvrent devant mes yeux.! Hélas! c'est mon Amant que Jupiter menace. Quels traits peut nous lancer le souverain des Dieux!

'Ah! je le vois déja, je le vois qui prépare Ses plus terribles coups.

Trop funestes appas, pourquoi m'attirez-vous, Sous le doux nom d'amour, cette haine barbare, Et cet implacable courroux.



# SCENE VI.

# THÉTIS, PELÉE.

#### THÉTIS.

An! Pelée, apprenez tous les malheurs enfemble; Jupiter fait enfin nos secrettes amours. Vous dirai-je encor plus ! Ciel! je fremis, je

tremble;
Jupiter menace vos jours.

Quoi! de votre péril la funeste nouvelle Ne vous inspire pas d'effroi?

PELÉE.

Jupiter en fureur ne peut rien contre moi ; Vous êtes immortelle.

THÉTIS.

Si vous ne craignez pas pour vous, Craignez du moins pour une Amante; Peut-on vous porter des coups Que mon ame ne reffente?

PELÉE.

Que votre tendresse est charmante; Et que mon trépas sera doux!

## TRAGEDIE.

253

L'ennemi qui nous tourmente, Lui-même en sera jaloux.

THÉTIS.

Craignez du moins pour une Amante, Si vous ne craignez pas pour vous.

Quel scroit mon destin? Vous cesseriez de vivre Et moi je ne pourrois recourir au trépas.

Si je pouvois vous suivre, Je ne me plaindrois pas.

THÉTIS ET PELÉE.

Hélas! de quelles flammes Nous perdons les douceurs!

Quel amour enchantoit nos ames !

Quel amour uniffoit nos cœurs!

Hélas! de quelles flammes

Nous perdons les douceurs!

THÉTIS.

Mais quels bruits pleins d'horreur troublent mes fens timides!

Tous les Vents rassemblés fremissent dans les airs; P. F. L. É. F.

PELEE.

Je vois fortir des Enfers

Les cruelles Euménides. THÉTIS.

h! c'en est fait, je vous perds,



## SCÈNE VII.

Les Vents arrivent en faisant des espèces de tourbillons autour de Pelée, avec des actions menagantes.

THÉTIS, PELÉE, LES TROIS EUMÉNIDES, LES VENTS.

### UNE EUMÉNIDE.

PELÉE, il faut aller fur ce socher funeste, Où, dans un tourment éternel, Gémit le fameux Criminel Qui déroba le seu céleste.

> Partez, Vents, & l'emportez Dans ces lieux si redoutés.

( Les Vents vont pour enlever Pelée ).

### THÉTIS.

Accablez-moi plutôt des plus affreuses peines. Arrêtez, cruels, arrêtez.

> LES EUMÉNIDES. Déesse, vos larmes sont vaines,

### TRAGÉDIE.

255

Vos cris ne sont point écoutés;
Les Loix de Jupiter sont des Loix souveraines,
Il faut suivre ses volontés.

(Les Vents vont encore pour enlever Pelée).

THÉTIS.

Arrêtez, cruels, arrêtez.

PELÉE à Thétis.

Laiffez-moi d'un rival devenir la victime;
Puisqu'un tendre amour est un crime,
Quels rigoureux tourmens n'ai-je pas mérités?
UNE EUMÉNIDE.

Vents, ne différez plus, obéissez, partez.

(Les Vents enlévent Pelée).



## 256 THÉTIS ET PELÉE,

## SCÈNE VIII.

### THÉTIS.

Qua! toute la Nature

A ce spectacle affreux ne frémit-elle pas?

Soleil, retourne sur tes pas,

Plonge-nous pour jamais dans une nuit obscure;

Dieux immortels, unissez-vous

Contre un Tyran qui nous opprime tous,



ACTE Y

## ACTE V.

La Décoration est la même que dans l'Acte précédent.

## SCÈNE PREMIÈRE.

## JUPITER, MERCURE.

#### MERCURE.

N'EN doutez point, Neptune à sa flamme renonce;

Sur l'Oracle qu'ici je vous ai rapporté, J'ai voulu du Destin apprendre la réponse; Par mes avis il l'avoit consulté.

#### JUPITER.

Quel Oracle cruel ! que je suis agité!

J'ai puni mon tival; Thétis ambitieuse Auroit pu l'oublier après quelques soupirs: Mais d'un fils trop puissant la naissance odieuse Seroit l'effet de mes desirs.

Tome IV.

### 258 THÉTIS ET PELÉE,

Mon trouble est extrême, Vous m'entraînez tour-à-tour; Trop charmant Amour, Doux attraits du rang suprême. Hélas! faut-il que dans mon cœur, Dans le cœur de Jupiter même, L'Amour balance la grandeur?

L'Amour balance la grandeur?

MERCURE.

Le cœur de Jupiter n'est fait que pour la gloire, L'Amour n'y peut long-temps disputer la victoire. JUPITER.

> Non, il ne la dispute plus; C'en est fait, ces nœuds sont rompus.

Pour monter sur ce Trône où le Ciel me révère
J'en si tomber mon père;
Un sils ambitieux le vengeroit sur moi :
Je connois les desirs qu'un si beau rang inspire;
Mon propre exemple doit suffire
Pour me remplir d'esfroi.

Mais quel souvenir me retrace,
Des charmes trop doux & trop chers?
Ma grandeur disparoît, tout son éclat s'efface;
Faudra-t-il succomber & rentrer dans mes sers?

## SCÈNE II.

# JUPITER, MERCURE, THÉTIS.

### THÉTIS.

Du Souverain des Dieux j'implore la clémence:

Rendez-vous aux tourmens affreux

Dont j'éprouve la violence ;

S'ils étoient moins cruels, j'aurois moins d'espé-

De toucher un cœur généreux :

Plus vous aimez, plus ma constance

Doit flechir un cour amoureux.

Rendez-vous aux tourmens affreux Dont j'éprouve la violence;

Epargnez seulement les jours d'un malheureux. J'accepte pour supplice une éternelle absence,

N'est-il pas assez rigoureux?

Rendez-vous aux tourmens affreux

Dont j'éprouve la violence.



## SCÈNE 111.

### JUPITER, MERCURE, THÉTIS, DORIS.

DORIS à Jupiter.

U N juste repentir m'agite & me tourmente; J'ai troublé deux Amans dans leur slamme innocente,

J'ai poussé votre bras & j'ai conduit vos traits :

Que ne puis-je du moins par ma douleur pressante

Réparer les maux que j'ai faits ?

THÉTIS ET MERCURE.

Que votre haine cesse, Laissez-vous émouvoir.

MERCURE.

La gloire vous en presse.

THETIS.

L'Amour même, l'Amour vous en fait un devoit:

JUPITER.

Vents, partez; & que la Déesse Revoie en ce moment l'objet de sa tendresse;

(Doris fort).

THÉTIS.

Ah! quel généreux retour!
Quel bonheur pour mon amour!

## SCÈNE IV.

## JUPITER, MERCURE, THÉTIS, PELÉE ramené par les Vents.

## THÉTIS à Pelée.

PELÉE, à mes soupirs Jupiter a fait grace;
De son plus sier courroux sa bonté prend la place.
PELÉE à Jupiter.

Maître de l'Univers, quels autels, quel encens, Acquitteront jamais nos cœurs reconnoissans?

Votre amour est content, un doux succès le flatte:
Mais il faut que ma gloire en ce beau jour éclate;
Je veux que votre hymen se célèbre à mes yeux;
Je veux que ce lieu s'embellisse,
Et qu'une sête y réunisse

Les Dieux les plus puissans de la Terre & des Cieux.

(Le Thédire change, & représente l'appareil du festin des noces de Thétis & de Pelée. Les Dieux célestes sont placés de tous côtés sur des nuages, & les Dieux terrestres sont en bas).

## SCÈNE V.

JUPITER, THÉTIS, PELÉE, Troupe de Dieux célestes, Troupe de Dieux terrestres.

### JUPITER.

Ecoutez-moi, Troupe immortelle; Quand l'Amour à Thétis me fit rendre des soins, Une stamme si belle

Eut tous les mottels pour témoins.

Mais j'ai factifié mon amour à ma gloire:

Je cède à mon rival ce que j'aime le mieux; Je veux avoir tous les Dieux

Pour témoins de ma victoire.

DIEUX DU CIEL. Célèbrons tous, par des Concerts charmans,

Du Souverain des Dieux le triomphe suprême.

DIEUX DE LA TERRE. Célèbrons le bonheur extrême

De deux parfaits Amans.

DIEUX DU CIEL.

Quels honneurs Jupiter ne doit-il pas attendre?

DIEUX DE LA TERRE.

Que ces heureux Amans sonrcharmés en ce jour?

DIEUX DU CIEL.

Qu'il est beau de vaincre l'Amour! DIEUX DE LA TERRE.

Qu'il est doux de s'y rendre!

DIEUX DU CIEL ET DE LA TERRE.

Célèbrons tous, par des Concerts charmans, Du Souverain des Dieux le triomphe suprême;

Célèbrons le bonheur extrême De deux parfaits Amans.

FLORE.

Tous vos vœux sont satisfaits;
Amans, ne changez jamais.
Une stamme contente

N'en doit pas être moins ardente; L'Amour ne vous rend pas heureux Pour vous rendre moins amoureux. Que toujours les Zéphyrs & Flore Vous trouvent à leur retour, Plus charmés encore D'un munel amour.

POMONE.

Quittez le reste de la terre, Volez, Amours, dans ces beaux lieux; Vos traits y sont victorieux, Et du Trident & du Tonnetre. Quittez le reste de la terre, Volez, Amours, dans ces beaux lieux.

### 264 THÉTIS ET PELÉE. CHŒUR DE TOUS LES DIEUX.

Vivez heureux, tendres Amans.
Vivez, vivez heureux, oubliez vos tourmens.
Un beau nœud vous unit, jouiffez de ses charmes;
Vous les avez payés par toutes vos alarmes.
Du fort des plus grands Dieux ne soyez point
jaloux,
Ils ont peu de plaifirs, s'ils n'aiment comme vous,



ENÉE

# É N É E ET LAVINIE, TRAGÉDIE,

Représentée pour la première sois, par l'Académie Royale de Musique, l'an 1690.

## PERSONNAGES.

LA FÉLICITÉ.
LES BERGERS DE THESSALIE.
ENCELADE, Chef des Tiums.
LES TITANS.



## PROLOGUE:

Le Théatre représente un Vallon qui s'étend entre Ossa, Pelion & quelques autres des principales montagnes de la Thessalie.

## SCÈNE PREMIÈRE.

LA FÉLICITÉ qui descend du Ciel, BERGERS de Thessalie.

CHŒUR de Bergers affis fur des rochers & des gazons.

DESCENDEZ, descendez, Divinité charmante; Faites chez les humains briller tous vos appas : Déjà tout enchante, Tout rit ici-bas.

Descendez, descendez, D vinité charmante, Faites chez les humains briller tous vos appas.

LA FÉLICITÉ descendue du Ciel.

Rendez graces, Mortels, au Maître du Tonnerre; Z ij

### 268 PROLOGUE.

Le Ciet est le séjour qui me sut destiné; Le sort même avoit ordonné

Que je fusse toujours inconnue à la Terre: Cependant Jupiter, par des ordres plus doux, Veur que je me partage entre les Dieux & vous.

Que tous vos cœurs d'intelligence Célèbrent ses dons à jamais; Jupiter veut que ses bienfaits Egalent sa puissance.

#### CHEUR.

Que tous nos cœurs d'intelligence Célèbrent ses dons à jamais; Jupiter veut que ses biensaits Egalent sa puissance.

Une éternelle paix,
Une heureuse abondance
Vont désormais
Combler notre espérance.
Jupiter veut que ses biensaits
Egalent sa puissance.

(Danses des Bergers,)

### LA FÉLICITÉ.

Amours, si les soupçons, les craintes inquiètes;
Doivent troubler tous les lieux où vous êtes;
Fuyez, suyez; je ne vous permets pas
D'entret dans ces heureux climats.

269

Mais s'il se peut que les Ris & les Graces, Que les Plaisits marchent seuls sur vos traces Venez, Amours, tendres Anaours, venez Embellir ces lieux fortunés.

(Aux Bergers.)

Aimez, aimez fans répandre de larmes, L'Aimour n'aura pour vous que de douces langueurs;

Quand il est sans alarmes, Il n'en touche pas moins les cœurs; Il n'a pas besoin de rigueurs Pour redoubler ses charmes.

C.H Œ U R.

Aimons, aimons fans répandre de larmes, L'Amour n'aura pour nous que de douces langueurs;

Quand il est sans alarmes, Il n'en touche pas moins les cœurs; Il n'a pas besoin de rigueur Pour redoubler ses charmes.

### LA FÉLICITÉ.

Quand vos hautbois, quand vos musettes Font de votre bonheur retentir ces retraites,

Jusques dans vos amours Mêlez toujours

L'auguste nom du Dieu qui vous fait de beaux jours.

Z iij

# 270 PROLOGUE.

Quand nos hauthois, quand nos musettes Font de notre bonheur retentir ces retraites, Jusques dans nos amours

Mêlons toujours

L'auguste nom du Dieu qui nous fait de beaux jours.

## SCÈNE II.

LA FÉLICITÉ, BERGERS de Thessalie, Troupe de Titans.

CHŒUR des Titans.

ROUBIONS, troublons les odieux hom-

Que Jupiter reçoit des peuples insensés; Il doit à leur erreur ses plus grands avantages.

> Troublons, troublons les odieux hommages, Troublons les vœux qui lui sont adressés.

C H Œ U R des Bergers.
Quelle rage vous inspire,
Titans, que prétendez-vous?
C H Œ U R des Titans.
Nous allons renverser l'Empire
Que vous révérez tous.

### PROLOGUE. LA FÉLICITÉ.

O Ciel! se peut-il qu'on menace Un pouvoir qui jamais ne peut être détruit? Je réconnois, à cette aveugle audace, Encelade qui vous séduit.

Dans un abîme affreux c'est lui qui vous entraîne ;
Téméraires, vous courez

A votre perte certaine;

Malheureux, vous périrez. CH Œ UR des Bergers.

Ah! fuyons loin de ces rebelles;
Loin de ces lieux précipitons nos pas,
Craignons de voir les attentats
De leurs mains criminelles.

## SCÈNE III.

## ENCELADE, TITANS

### ENCELADE.

I 1 faut exécuter des projets éclatans,
Allons, combattons, il est temps;
Attaquoos Jupiter au milieu de sa gloire:
Il n'est que cette victoire
Qui soit digne des Titans.
C'est à notre valeur à nous faire une route

### 272 PROLOGUE.

Vers ce Trône élevé que l'Univers redoute : Entassons, entassons

Ces rochers & ces monts.

CHOEUR des Titans.

Entaffons, entaffons Ces rochers & ces monts;

Soutenons ces masses pesantes, Avançons, ne succombons pas:

Ranimons de nos bras Les forces languissantes. Entassons, entassons, Ces rochers & ces monts.

#### ENCELADE.

Achevons le peu qui nous reste, Nous voyons de plus près la demeure céleste, Bientôt nous allons y toucher;

Jupiter est vaincu, puisqu'on peut l'approcher.

(On entend le Tonnerre.)

CHŒUŔ.

Quel bruit ! quels éclats de tonnerre !

ENCELADE.

Quoi! fiers Titans, vous vous laissez troubler? Si par ce vain murmure on impose à la Terre, Ce n'est pas à vous à trembler.

CHŒUR.

De ce bruit redoublé quelle est la violence !

### PROLOGUE.

Arrête, Dieu puissant, nous cédons à tes coups.
La foudre, & Cie!! de toutes pars s'élance,
Nos monts se renversent sur nous.
Nous périssons. O fatale vengeance!
O trop redoutable courroux!



## PERSONNAGES.

JUNON. VÉNUS. LATINUS, Roi d'une partie de l'Italie, fils de Faunus, peut-fils de Picus & de Circé. AMATA, femme de Latinus. LAVINIE, fille de Latinus & d'Amata. ÉNÉE. Prince Troyen, fils de Vénus, TURNUS, Roi des Rutules, Peuples d'Italie, fils d'une sœur d'Amata. ILIONÉE, Confident d'Énée. CAMILLE, Confidente de Lavinie. L'OMBRE DE DIDON. Peuples Latins. Soldats Rutules. Soldats Troyens. Prêires de Janus. FAUNES ET DRYADES. Troupe d'hommes & de femmes qui célèbrent la fête de Bacchus. DEUX CYCLOPES.

LES GRACES ET LES PLAISIRS.



# ÉNÉE ET LAVINIE:

## ACTE PREMIER.

Le Théâtre représente le Temple de Janus, dont les portes sont ouvertes a cause que l'on est en temps de guerre, & qu'il n'y a encore qu'une trève entre Enée & Turnus. On voit dans le fond du Temple la Statue de Janus, au pied de laquelle sont enchaînées la Discorde, la Haine, La Fureur & la Guerre.

# SCÈNE PREMIÈRE. ÉNÉE, ILIONÉE.

ENFIN voici le jour qui donne à la Princesse Ou vous, ou Turnus pour époux;

## 276 ÉNÉE ET LAVINIE,

Le Roi va choisir entre vous : Chassez cette sombre tristesse,

Vous pouvez vous livrer à l'espoir le plus doux. É N É E.

Non, ne me flatte point d'une espérance vaine. Les Troyens ne sont plus, Ilion est détruit; Etranger en tous lieux, Chef d'un Peuple qui suit.

Les plus grands Dieux m'accablent de leur haîne, . Et je pourrois ici voir la fin de ma peine! De mes tendres soupirs je recevrois le fruit, Malgré l'heureux Turnus appuyé par la Reine! Non, ne me flatte point d'une espérance vaine; Non, je connois trop bien le sort qui me poursuit.

I L 1 O N É E.

Vous êtes sûr du moins que ces rives heureuses;

Termineront enfin tant de courses douteuses;

Mille Oracles en sont garants:

Quand vous ne seriez pas l'époux de Lavinie, Un autre hymen dans l'Ausonie Fixeroit les Troyens errans.

ÉNÉE.

Si je n'obtenois pas ce que mon cœur adore, Si d'un objet charmant il falloit m'arracher,

Ah! feroit-il encore

Des biens qui pussent me toucher?

ILIONÉE.

Aimez, aimez fans esclavage; Un grand courage,

277

Quoiqu'il soit amoureux, Se rend le maître de ses vœux.

ÉNÉE ET ILIONÉE.

Peut-on aimer 7

Aimez, aimez fans esclavage;

Un grand courage, Dès qu'il est

Quoiqu'il soit amoureux

N'est plus
Se rend le maître de ses vœux.

ILIONÉ E.

Vous brûlez d'une ardeur nouvelle;
Pouvez-vous répondre d'un cœur
Qui ne fut pas toujours fidelle?
Il n'est que la première ardeur
Que l'on puisse croire écernelle.

ÉNÉE.

Je prenois pour un tendre amour Quelques feux languissans qui naissoient dans mon, ame:

Mais le nouveau feu qui m'enflamme, M'apprend que je n'ai point aimé jusqu'à ce jour.



## SCÈNE II.

### ÉNÉE, LAVINIE, ILIONÉE; CAMILLE.

## ÉNÉE.

DAIGNEZ vous arrêter, Princesse trop charmante:

Tournez les yeux sur moi, j'attends ici mon sort; J'attends dans un moment ou la vie ou la mort. Quel moment, juste Ciel! mon cœur s'en épouvante;

Après mille périls qui n'ont pu le troubler, C'est aujourd'hui qu'il commence à trembser.

LAVINIE.

Il est vrai que ce jour mérite
Tout le trouble qui vous agite.
Vous allez savoir si les Dieux

Vous accordent enfin un asyle en ces lieux; Si d'un destin trop cruel & trop rude, Vous avez stéchi le courroux.

É N É E.

Je vais savoir si je dois être à vous ;

C'est toute mon inquiétude.

Le Ciel promet qu'en ces climats

Je verrai ma course sinie;

### TRAGÉDIE. 279

Mais il ne m'assure pas De l'hymen de Lavinie, Et tout le reste est pour moi sans appas.

Souffrez que mon amour extrême
Cherche mon destin dans vos yeux;
Ils me l'apprendront mieux
Que les Oracles même
Que s'ai reçus des Dieux.
L A V I N I E.

Mes yeux n'ont rien à vous apprendre; C'est au Roi de choisir entre Turnus & vous.

É N É E.

Si j'obtenois un regard tendre,

Que le présage en seroit doux!

Le choix que les Dieux vont faire,

Se réglera sur vos vœux;
Tous les Dieux doivent se plaire
A rendre vos jours heureux.

Parlez, nommez l'Amant que votre cœur préfère.

L A V I N I E.

Non, il seroit trop dangereux De prévenir le choix d'un père.

ÉNÉE.

O Vénus! ô mère d'Amour! Croirai je encor que je vous dois lo jour? Tous les cœurs des humains sont sous votre puisfance.

## 280 ÉNÉE ET LAVINIE:

Mes plus ardens soupirs vous demandent un cœur Od vous avez vous-même attaché mon bonheur :

Cependant je n'en puis vaincre l'indifférence. Par mes tourmens, par ma langueur,

J'implore en vain votre affistance.

O Vénus! ô mère d'Amour!

Croirai-je encor que je vous dois le jour?

(On entend un bruit d'instrumens qui annoncent le Roi),

#### LAVINIE.

J'entends que le Roi vient, l'heure fatale arrive. É N É E.

Vous ne rassurez point mon ame trop craintive,

Prince, si dans ce jour le choix m'étoit permis, Vous pourriez reconnoître Que Véaus a toujours favorisé son fils.

ÉNÉE.

Ah! Ciel! se pourroit-il ? . . .

LAVINIE.

Je vois le Roi paroîtte.



SCÈNE III.

## SCÈNE III.

LE ROI, LA REINE, LAVINIE, ÉNÉE, TURNUS, ILIONÉE, CAMILLE, Prêtres de Janus, Soldats Troyens, Soldats Rutules, Peuples Latins.

#### LE ROI.

Ous qui dans les combats fêtres si redoutés, Nobles rivaux qui consentez, A terminer une guerre cruelle, Je vais dans ce grand jour prononcer entre vous; De Lavnie ensin je vais nommer l'époux: Puisse mon choix produire une paix éternelle!

O Janus! c'eft à toi de nous rendre la paix.
Retiens captives déformais
La Guerre, la Fureur, la Discorde & la Haine;
Retiens-les à tes pieds sous une même chaîne.
C. H. G. U. R.

O Janus! c'est à toi de nous rendre la paix. LE GRAND PRÊTRE DE JANUS. Avant que de régner dans les Cieux pour jamais, Tu soumis ces climats à ta loi souveraine;

Tome IV. Aa

### 282 ÉNÉE ET LAVINIE.

Tu te fis un Empire à force de bienfaits.

Dans un profond repos tu commandois fans peine

A des cœurs satisfaits.

Ramène un temps si doux, ramène De ce siècle innocent les tranquilles attraits.

### CHŒUR.

O Janus! c'est à toi de nous rendre la paix. ( Danses des Peuples , qui demandent à Janus

le retour de l'âge d'or, dont on a joui pendant qu'il a régné en Italie).

Jours heureux, jours pleins de charmes, Recommencez votre cours. Vous qui couliez sans alarmes, Revenez, aimables jours.

### LE ROI.

Ministres de Janus, vous que de ses mystères It a rendus dépositaires, Pour marque de la paix, fermez l'auguste lieu

Habité par le Dieu.

( Les Prêtres ferment les portes aves

### LE GRAND PRÊTRE.

cérémonie).

Que l'on garde un profond filence, Le Roi va déclarer son choix. Si les Dieux aux humains resusent leur présence, Ils daignent leur parler par la bouche des Rois.

(Dans ce moment les portes du Temple se brisent d'elles-mêmes avec un grand bruit; tout le Temple paroit en seu; les quatre Figures enchaînées aux pieds de Janus s'envolent).

#### CHŒUR.

Quel bruit affreux se fait entendre! Quel spectacle est offert à nos yeux étonnés! Charmante Paix que nous osions attendre, Est-ce ainsi que vous revenez!

( Junon descend du Ciel).

## SCÈNE IV.

JUNON, LE ROI, LA REINE; LAVINIE, ÉNÉE, TURNUS, &c.

JUNON dans fon Char.

Pourquoi ces vains apprêts d'une paix qui m'offense?

Pourquoi ces vœux que vous m'offrez?
Courez, Roi des Latins; & vous, Turnus, courez

Od vous appelle ma vengeance; Chaffez, chaffez tous deux des bords Ausoniens Les perfides Troyens.

Aaij

## 284 ÉNÉE ET LAVINIE:

Que d'un Peuple odieux ce méprisable reste;
Erre encor sur toutes les mers;
Qu'il devienne à tout l'Univers
Un exemple essirayant de la haine césette;
Et qu'un sort, toujours plus suneste;
Lui sasse regretter mille tourmens soussers.

## SCÈNE V.

LE ROI, LA REINE, LAVINIE; ÉNÉE, TURNUS, &c.

#### LE ROI.

Qu'AI-JE entendu ? quel excès de colère! Les Dieux connoiffent-ils ces transports surieux ? Ne songeons plus au choix que j'allois faire, Sortons, quittons ces lieux.

#### É N É E.

Craignez moins de Junon la fureur ordinaire;
J'ai d'autres Dieux pour moi qui partagent les
Cieux.

#### LE ROI.

Sortons, ne songeons plus au choix que j'allois faire;

Nous devons ce respect à la Reine des Dieux.

NEWS

## SCENE VI.

## LA REINE, TURNUS.

ENSEMBLE.

TRIOMPHONS, triomphons, tout nous est favorable;

Accablons les Troyens, ne les épargnons plus : Par une vengeance implacable,

Réparons les momens que nous avons perdus.



## ACTE II.

Le Théâtre représente un Bois consacré à Faunus, père du Roi. On voit un petit Temple rustique, au milieu duquel est la Statue du Dieu.

## SCÈNE PREMIÈRE. LAVINIE, CAMILLE.

LAVINIE.

Tor qui souvent nous marques ta présence Dans ce bois qui t'est consacré, Faunus, toi dont mon père a reçu la naissance, Permets à mes soupris de troubler le silence De ce séjour si révéré.

Le Destin contre moi s'est onsin déclaré; Du malheur qui m'attend j'ai l'entière assurance ; Reçois la triste considence Des secrettes douleurs d'un cœur désespéré. Permets à mes soupirs de troubler le silence De ce séjour si révéré.

#### CAMILLE.

Pourquoi dans ce lieu solitaire
Venez-vous de vos pleurs entretenir le cours?
Si Junon poursuit toujours
Le Héros qui fair vous plaire,

La Déesse des Amours N'est pas un foible secours.

## LAVINIE.

Ah! que peut-il attendre Du secours de Vénus?

Elle a causé les seux qui vinrent me surprendre; Je l'aime, je le plains, & ne puis rien de plus.

> Ah! que peut il attendre Du secours de Vénus?

Lorsque du haut des Cieux Junon vient de descendre,

Pour armer contre lui mon père avec Turnus, L'objet d'une flamme si tendre

N'a pour lui que ces pleurs que tu me vois répandre. Et qui lui sont même inconnus.

Ah! que peut-il attendre Du secours de Vénus?

#### , CAMILLE:

En vain Junon impitoyable
D'une guerre nouvelle a donné le fignal ;

## 288 ÉNÉE ET LAVINIE;

Le Roi paroît plus favorable A ce Héros qu'à son rival.

#### L'AVINIE.

Et puis-je douter que la Reine Dans un parti cruel à la fin ne l'entraîne?

Non, je ne verrai plus l'objet de mon amour,
Mes yeux vont êtte chaque jour
Les malheureux témoins d'une injuste vengeance;
Turnus me vantera sa barbare valeur,
Et peut-être obtiendra ma main pour récompense
D'avoir su me percer le cœur.



SCÈNE II.

## SCÈNE II.

## LE ROI, LAVINIE, CAMILLE.

#### LE ROI.

Ma fille, je ne puis renoncer qu'avec peine A l'espoir de la paix dont j'osois me statter; Peut-être que le Ciel n'approuve point la haine Que Junon a fait éclater.

Dans le doute où je suis, j'ai recours à mon père; Son oracle souvent me conduit & m'éclaire

Et je viens pour le consulter.

#### Habitant redoutable

De ces Antres & de ces Bois,
Toi pour qui l'avenir n'a rien d'impénétrable;
Toi qu'oblige le sang à m'être savorable,
Tu peux seul dissiper le trouble où tu me vois;
Daigne saire entendre ta vois.



## SCÈNE III.

LE ROI, LAVINIE, CAMILLE, FAUNES ET DRIADES.

CHŒUR de Faunes & de Driades.

QUITTONS nos demeures sauvages, Sortons de nos antres secrets, Écoutons, écoutons le Dieu de ces Forêts. De l'obscur avenir il perce les nuages, Écoutons, écoutons le Dieu de ces Forêts.

L'ORACLE DE FAUNUS.

Les Amours vont bientôt ramener parmi vous

La paix qu'ils en avoient bannie;

Le Çiel fuivra les vœux de Lavinie

Sur le choix d'un Epoux.

LE ROI.

Ma fille, tu le vois, nos frayeurs étoient vaines; La fureur de Junon n'a qu'un foible pouvoir. I. A V I N I E.

> Eussions-nous osé dans nos peines Nous statter d'un si doux espoir?

(Danses des Faunes & des Driades, qui marquent leur joie d'un Oracle si heureux.) TRAGÉDIE. 29

DEUX DRIADES ET UN FAUNE.

L'Amour prend pour une offense
Le désespoir des Amans.

Peut-il manquer de puissance Pour payer tous leurs tourmens? Un Amant qui persévère, Trouve enfin un heureux jour. Son bonheur est nécessaire.

Pour la gloire de l'Amour.

C H Œ U R.
Aimons, tout est fait pour aimer,
Tout doir se laisser ensammer;
Rendons-nous à des loix souveraines,
Toujours l'Amour est le plus sort;
Tous les cœurs ont un même fort,
Ils sont rous destinés à ses chaînes.
Contre l'Amour & ses appas

On rend d'inutiles combats; Il vaut mieux s'épargner mille peines. Toujours l'Amour est le plus fort;

Tous les cœurs ont un même fort, Ils font tous destinés à ses chaînes.

LEROI à Lavinie. Puisqu'aux vœux de ton cœur les Dieux seront

propices, Entre tes deux Amans il faut que tu choisisses; C'est à toi de régler le sort qui les attend, Délibère à loisir sur ce choix important.

Bb ij

## SCÈNE IV.

### LAVINIE, CAMILLE.

#### LAVINIE.

Dor me vient un bonheur qui passe mon

Du fort qui m'accabloit que devient le courroux? Quoi! je puis par mon choix voir ma flamme contente?

Ciel, Oracle, Destin, dont la douceur m'enchante,

M'est-il permis de m'assurer sur vous ?

C A M I L L E.

La fortune est toujours volage, Sa haine n'est pas sans retour.

De longs malheurs sont le présage Des biens qui viennent à leur tour.

LAVINIE.

Je cède aux doux transports où l'Amour me convie,

Grands Dieux ! de quel plaisir mon cœur est pénétré!

Un aimable Héros, en secret adoré, Recevra de ma main le bonheur de sa vie;

### TRAGÉDIE.

293

Il eût pu le devoir au Roi,
Mais que j'aime à penser qu'il tiendra tout de moi
LAVINIE, CAMILLE.

Qu'il est doux de pouvoir soi-même Régler le sort de ce qu'on aime!

Qu'il est doux de pouvoir Régler le sort de ce qu'on aime, Et combler son espoir!

#### LAVINIE.

Mais quelle est ma frayeur mortelle! Une obscure vapeur s'élève des Ensers. Quels fantômes sortis de la nuit éternelle Osent paroître dans les airs!

(On entend une Symphonie effrayante).

#### LAVINIE.

Où suis-je? quel est mon effeoi!
Dieux! justes Dieux! quel spectacle terrible!
Dérobons-nous, s'il est possible....



## SCÈNE V.

### LAVINIE, L'OMBRE DE DIDON.

L'O M B R E.

ARRÊTE, Lavinie, arrête; écoute-moi.

Je fus Didon, je régnai dans Carthage. Un Étranger, rebut des flots & de l'orage, De ma prodigue main reçut mille bienfaits. L'Amour en fa faveur avoit séduir mon ame; Par une feinte ardeur il augmenta ma flamme, Et m'abandonna pour jamais.

LAVINIE.

Ah ! quelle trahifon :.

L'O M B R E.

Mon désespoir extrême

Arma mon bras contre moi-même,
Ma mort ne pur toucher mon indigne vainqueur.

LAVINIE.

Le perfide ! l'ingrat !

L'O M B R E. Cet ingrat, ce perfide;

#### TRAGÉDIE.

C'est ce même Troyen pour qui l'Amour décide Dans le fond de ton cœur. · (L'Ombre disparoit).

SCÈNE VI.

#### LAVINIE.

ver funche discours! quelle image effrayante! Confuse, interdite, tremblante, Je ne me connois plus, je meurs; Je succombe sous tant d'horreurs.

Une Amante fi généreuse Voit son amour payé du plus cruel trépas ! Que ne te dois-je point, & Reine malheureuse; Qui jamais m'eut fait voir, hélas! Le précipice affreux qui s'ouvroit sous mes pas ?



# SCÈNE VII.

## ÉNÉE, LAVINIE.

#### ÉNÉE.

De nos destins nouveaux le Roi vient de

Votre choix désormais est notre unique loi.

Belle Princesse, apprenez-moi

Si dans mon cœur l'Oracle doit produire

Tout le plaisir que j'en reçoi.

L A V I N I E.

J'ignore quel bonheur l'Oracle vous annonce; Mais des ordres du foit si vous êtes content; Turnus doit du moins l'être autant.

É N É E.

Quel coup mortel! quelle réponse !

J'avois cru tantôt entrevoir .

D'une foible pitié la premiere apparence; Vos regards adoucis, un aimable filence,

Quelques mots échappés me permettoient l'espoir.

Me suis-je fait une vaine chimère? Par un songe trop doux l'Amour m'a-t-il flatté? J'ai cru facilement vous trouver moins sévère,

Mes tendres soins l'avoient bien métité.

# TRAGÉDIE.

297

Vous n'avez mérité que mon indifférence; Si j'ai paru vous donner jusqu'ici De foibles sujets d'espérance, Je veux les oublier, oubliez-les aussi.

## SCÈNE VIII.

### É N É E.

MPLACABLE Junon, est-ce votre colère,
Qui de l'objet que j'aime excite les rigueurs?
Avez-vous usurpé l'Empire de ma mère?
Disposez-vous des cœurs?

Je fais que fans pitié vous pouvez mettre en cendre De fuperbes remparts dont vos Grees font jaloux; Je fais que fur les Mers votre bras peut s'étendre , Queles V ents & les Flots fervent votre courtoux : Mais du moins en aimant je croyois ne dépendre Que d'un pouvoir plus doux.

Triomphez, Déesse inhumaine, Je n'avois point encor stéchi sous votre haine; Mais vous m'aviez su réserver Le seul malheur que je ne puis brayer.



## ACTE III.

Le Théâtre représente les Jardins d'un Palais que Circé a bâti, & qu'elle a laissé à Latinus, son petit-fils.

## SCÈNE PREMIÈRE.

## LA REINE, TURNUS.

#### LA REINE.

Pulsque ma fille encor ne suit pas mon

Non, il n'est rien que je ne tente. Bacchus est aujord'hui célebré parmi nous;

Il ne voit les Troyens que d'un œil de courroux.

Tournons contr'eux les futeurs qu'il inspire:

Peut être aidera-t-il lui même nos transports; Peut-être ferons-nous que le Peuple conspire

A les chaffer tous de ces bords.

La Princesse paroît, je vous laisse avec elle;

La sête de Bacchus m'appelle.

## SCÈNE II.

### LAVINIE, TURNUS; CAMILLE.

#### TURNUS.

PRINCESSE, est-il donc vrai que vos vœux fi long-temps

Entre Ence & Turnus puissent être flottans ? LAVINIE.

Souffrez avec moins de colère,

Que je ne précipite rien ;

Le choix que je dois faire

Règle le fort des Etats de mon père,

Et décide du mien. TURNUS.

Ne me trompez point, inhumaine; Je ne connois que trop quel est votre embarras:

Non, vous ne délibérez pas : Ce n'est point votre choix qui vous tient incertaine; Vous tremblez seulement à nous le déclarer.

Et plus vous y sentez de peine,

Plus je vois quel Amant vous voulez préférer. LAVINIE.

Si mon choix étoit fait, quelle raison secrète M'obligeroit de le cacher?

## 300 ÉNÉE ET LAVINIE,

TURNUS.

Ah! pourriez-vous ne vous pas reprocher L'injure que vous m'auriez faite?

Je suis du sang dont vous sortez; Je vous aimai des l'âge le plus tendre. Mes vœux sont les premiers qu'on vous ait fait entendre,

Et vos fers sont les seuls que mon cœur air portés. Ne redoutez-vous point une honte éternelle, En nommant un Troyen inconnu dans ces lieux,

Qui peut-être pour d'autres yeux Brûla souvent d'une flamme infidelle ? Vous vous troublez !

### LAVINIE. Seigneur....

TURNUS.

Ce trouble que je voi M'apprend ce qu'il faut que j'espère. Vous voyez, malgré vous, tout le prix de ma foi; Et vous rougissez de colère.

Quand la raison vous parle trop pour moi.

#### LAVINIE.

Elle parle pour vous, Seigneur, je le confesse Mais elle peut aussi parler pour un rival.

Par le choix qu'entre vous le juste Ciel me laisse,
Il vous met dans un rang égal.

### TRAGÉDIE. 301 TURNUS.

Ne cherchez point à nous confondre;
De mon fincère amour vous devez vous répondre.
Mon fort fans votre hymen est affez glorieux;
Je n'aime en vous que l'éclar de vos yeux.
Mais mon rival, après tant de naufrages,
Cherche un afvie en ces climats.

Cherche un afyle en ces climats.

Le rang qui vous attend est l'objet des hommages

Qu'il seint de rendre à vos appas.

#### LAVINIE.

Des vœux intéressés n'ont guère de puissance. Si par de seints soupirs on prétend m'imposer, Je saurai démêler un dessein qui m'ossense.

TURNUS.
Vous faurez vous le déguiser.

En vain je répandrois des larmes, Votre choix est prêt d'éclater; Vous allez me donner les armes Dont j'ai besoin contre vos charmes: Heureux si j'en puis prositer!



## SCÈNE III.

### LAVINIE, CAMILLE.

#### LAVINIE.

Quelle superbe plainte a-t-il osé me faire?
Quel est ce sier emportement?
C. A. M. I. L. F.

Quand vous blâmez Turnus, j'entends facilement Ce que vous cherchez à me taire; Vous me vantez un rival plus charmant.

Il faut nommer Turnus, c'est un choix nécessaire.
En vain l'Amour en ordonne autrement.
LAVINIE.

Permets encor que mon cœur délibère; Permets du moins que ce choix se dissère. Eteindre son amour, immoler son Amant, Est-ce l'ouvrage d'un moment?

CAMILLE.

Vous avez entendu la Reine de Carthage, Et contre cet ingrat vous manquez de courage? LAVINIE.

Mais favons-nous fi Junon dans ce jour N'a pas, pour m'effrayer, formé cette ombre vaine? Défions-nous de fa cruelle haine. Défiez-vous plutôt de votre amour.

LAVINIE.

Quand mon Amant auroit été volage, Dois-je par ma rigueur venger d'autres appas; Qui n'ont su plus long-temps mériter son home mage?

> Dois-je punir un outrage Qui ne me regarde pas ? CAMILLE.

Les inconftans, les infidelles, Sont criminels envers touces les Belles, Il ne faut point que l'Empire amoureux Ait jamais d'afyle pour eux.

LAVINIE.

Ne me presse point tant; Turnus est plus sincère; Turnus sait mieux aimer, je le connois trop bien.

Pourquoi l'infidèle Troyen Sait-il mieux l'art de plaire?

CAMILLE.

Un Amant qui sait peu charmer, Quelquesois à force d'aimer Peut devenir aimable;

Mais un volage Amant Devient plus haissable, Plus il étoit charmant.

LAVINIE.

Et bien , nommons Turnus , fortons d'incertitude :

### 304 ÉNÉE ET LAVINIE,

Puisse Énée à jamais sentir un coup si rude !

D'où vient qu'en sa faveur mon foible cœur combat?

Prêtez-moi du fecours, ô Styx! ô rives fombres!

Laissez encor sortir vos ombres

Pour m'animer contre un ingrat.

CAMILLE, LAVINIE.

Ah! quel tourment, quand la raison commande Ce que l'Amour ne permet pas ! Trop cruelle raison, hélas! Est-ce à toi qu'il faut qu'on se rende?

Peut-on, charmant Amour, méprifer tes appas?

Ah! quel tourment, quand la raifon commande

Ce que l'Amour ne permet pas?

CHŒUR qu'on entend derrière le Théstre. Suivons tous le Dieu qui nous appelle, Suivons tous ses aimables loix; C'est lui seul dans la Troupe immortelle Qui peut donner tous les biens à la fois.

LAVINIE.
Quelles font ces voix éclatantes?
CAMILLE.

Ignorez-vous d'où part ce bruit confus! On célèbre aujourd'hui la fête de Bacchus , La Reine conduit les Bacchantes.



SCÈNE IV.

## SCENE IV.

LA REINE, LAVINIE, Troupe qui célèbre la fête de Bacchus.

CHŒUR.

CHANTONS Bacchus & ses biensaits.
Quels fruits dont il se couronne?
Les plaisits ne quittent jamais
L'aimable Cour qui l'environne;
la raison fuit dès qu'il l'ordonne,
Et laisse les humains en paix.
Chantons Bacchus & ses biensaits.

( Danses de Bacchantes ).

## UN HOMME DE LA FÊTE.

Heureux les lieux où sa présence Répand mille appas ! Heureux les climats

Qui lui donnèrent la naissance!

CHŒUR.

Heureux les lieux ou sa présence Répand mille appas ! Tome IV.

## 306 ÉNÉE ET LAVINIE,

LA REINE.

Les Troyens déteftent la Grèce;
Elle a produit Bacchus, il la comble de biens.
Allons, que chacun s'empresse
A poursuivre les Troyens.

( La fureur saissit souse la Troupe ).

# C H Œ U R. Cherchons en tous lieux nos victimes:

Cherchons les Troyens, hâtous-nous,
Que l'exil les disperse rous,
Que le fer punisse leurs crimes,
Qu'ils périssent dans les abimes
De la mer en courroux.
O toi, qui contr'eux nous animes
Par des sureurs si légitimes,
Bacchus, tu dois être jaloux
D'égaler Junon par tes coups.

#### LA REINE.

Quoi! ma fille, à nos yeux vous demeurez tranquille? De toute notre ardeur l'exemple est inutil.

Toi, qui par des transports puissans
Te rends le maître des ames,
Descends dans son cœur, descends;
Inspire-lui la haine que je sens,

#### TRAGEDIE.

307

Et la fureur dont tu m'enflammes. Descends dans son cœur, descends.

(Danses des Bacchantes furieuses auwur de Lavinie).

#### LAVINIE.

Où fuis-je? d' Ciel! dans les murs de Carthage Qui m'a pu foudain transporter? J'y vois les feux allumés par la rage

D'une Amante que l'on outrage; Je la vois s'y précipiter,

J'entends ses cris. Dieux! elle expire Fn nommant un ingrat insensible à sa mort.

C'est en vain qu'en ces lieux ton lâche cœur aspire

A me faire un semblable fort.

Va, perfide Troyen, cherche une autre conquête,

Reine, écoutez; écoutez tous : Je choisis . . .

> L A R E I N E. Déclarez un choix digne de vous.

Parlez, qui vous arrête ?

LAVINIE.

Je choisis Turnus pour époux. C H Œ U R.

Que nos cris d'allégresse Percent jusqu'aux Cieux, Nous sommes victorieux.

Cc ij

## 308 ÉNÉE ET LAVINIES

Chantons, chantons fans ceffe,
Nous fommes victorieux;
Que nos cris d'allégresse
Percent jusqu'aux Cieux.
L A R E I N E.

'Allons trouver le Roi; suivez mes pas, Princesse, Il lui faut annoncer un choix si glorieux.



## ACTE IV.

Palais de Circé.

## SCÈNE PREMIÈRE.

ÉNÉE, ILIONÉE.

#### ILIONÉ E.

Ou courez-vous ? quel soin vous presse ? É N É E.

Je cherche par-tout la Princesse, Je veux lui reprocher son choix, Je veux la voir pour la dernière sois. J. L. I. O. N. É. E.

En vain pour se venger on se plaint d'une ingrate; Son triomphe en est plus beau.

D'un amour méprifé la vengeance n'éclate Que par un amour nouveau.

#### ÉNÉE

Non, j'aimerai toujours l'ingrate qui m'outrage; Je sens trop que l'amour m'engage: Je me dois épargner le triste & vain essort

## 310 ÉNÉE ET LAVINIE,

Que je terois pour fortir d'esclavage; Je ne puis obtenir de mon foible courage Que d'avoir recours à la mort.

ILIONÉE.

Vous voyez la furpisse où ce discours me jette; L'amour peut-il séduise un Héros au trépas? Non, non, d'un autre soin vorre cœur s'inquiète; Vous regrettez une sûre estaite

Que nous trouvions en ces climats. É N É E.

Je vois tous les malheurs dans le comp qui m'accable.

Je perds l'unique objet qui me paroit aimable;

Je perds l'afyle heureux promis à mes trav uux.

Cependant l'amour feul rend mon fort deplorable.

Un Amant misérable ...
Est insensible à d'autres maux.

ILIONÉ E.

Des malheureux Troyens perdez vous la mémoire,
Oublirez-vous un si cher intéré?

Ecourez leurs soupirs & la voix de la gloite.

F. N. É. P.

Ah! Ciel! la Princesse paroît.



## SCÈNE II. ÉNÉE, LAVINIE. ÉNÉE.

Me cherchez-vous, cruelle?

Venez-vous insulter a ma douleur mortelle?

Ah! Laistez-moi mourir,

Laistez-moi disposer, de mon dernir-stoupir.

Que dis-je? non, venez, venez répondre

Aux reproches qui vous sont dus;

Je veux en mourant vous consondre

Sur l'injuste choix de Turnus.

Mes transports... mon amour... je sens que le

m'égare, Il règne en mon esprit un désordre fatal. Helas ! est-il bien vrai que votre cœur barbare Me sacrisse à mon rival?

#### LAVINIE.

Vous prenez un foin inutile D'étaler à mes yeux une feinte douleur; Pourvu que dans ces lieur vous trouviez un afyle; Qu'un : ree hymen vous taffe un fort tranquilles Ma petre est un foible malheur,

#### 312 ÉNÉE ET LAVINIE, ÉNÉE.

Ah! que ne puis-je à vos yeux même
Porter ailleurs mes foupirs & ma foi!
Pourquoi feindrois-je id ce défespoir extrême ?
Que pourrois-je espécer? tout est perdu pour moi.
Si mon acœur favoit feindre, ingrate,

Si mon cœur favoit feindre, ingrate, Il feindroit bien plutôt un calme qu'il n'a pas; Je vous déroberois ma douleur qui vous flatte, Vous ne jouiriez point de mon cruel trépas.

#### LAVINIE.

L'amour sur votre cœur n'a pas tant de puissance.

Didon avoit su l'embraser;

Vous vites cependant sa mort avec constance.

É N É E.

De ce crime odieux cessez de m'accuser-

Didon par ses biensaits me prévenoit sans cesse; Et ma reconnoissance imita la tendresse; Sensible à son amour plutôt qu'à ses appas, Je lui donnois un cœut qui ne se donnoit pas. Il fallut cependant, pour me séparer d'elle, Des ordres absoluts du Souverain des Dieux. Aht que ne soussein et de se sur le sur l

Se peut-il que pour moi votre cœur soit sincère ? É N É E.

Hélas! en pouvez-vous douter?

LAVINIE.

# TRAGÉDIE.

#### LAVINIE.

Non, non, qu'il ait plutôt l'ardeur la plus légère, C'est ce que je dois souhaiter.

#### ÉNÉE.

D'où vient que je vous vois à vous-même contraire ? Ciel! quel trouble secret semble vous agiter?

#### LAVINIE.

Hélas! si vous m'aimiez, que je serois à plaindre! ÉNÉE.

Parlez, expliquez - vous, rien ne vous doit contraindre.

#### LAVINIE.

Qu'aurois-je fait , grands Dieux! Turnus seroit nommé .

Et vous seriez aimé?

### ÉNÉE.

Qu'entends-je ? pourquoi donc par un choix & funeste ? . . .

#### LAVINIE.

Les Enfers contre vous ont fait parler Didon; Une fureur divine , hélas ! a fait le reste ,

Et d'un Amant que je détefte Elle a su m'arracher le nom.

#### ÉNÉE.

D'une aveugle fureur défavouez l'ouyrage: LAVINIE.

Ma raison l'approuvoit, & je l'ai dit au Roi. Tome IV. Dd

## 314 ÉNÉE ET LAVINIE :

Ma gloire, mes fermens, la Reine, tout m'engage A fuivre une cruelle loi.

#### ÈNÉE.

Que mon ame à la fois est troublée & ravie! Quel excès de plaisir! quel excès de douleur Vient agiter mon cœur!

En vous perdant, je vais perdre la vie;

J'apprends que vous m'aimez, dans ce faral inftant;

Je meurs plus malheureur, & je meurs plus content,

LAVINIE.

Soupçons dont j'ai suivi l'injuste violence, D'où vient que vous osiez attaquer l'innocence

D'un Amant digne de mon choix?

Que n'ai-je cru mon cœur qui prenoit sa désense?

Abt lorsou'un tendre amour nous tient. Gus se

Ah! lorfqu'un tendre amour nous tient sous sa puissance,

Il faut n'écouter que sa voix.

ÉNÉE ET LAVINIE.
Je cède à ma douleur extrême.

#### É NÉ E.

Je souffre tous les maux dont on peut soupirer,

#### LAVINIE,

Je cause tous les maux qui nous font soupirer. É N É E.

Je vais perdre à jamais le seul objet que j'aime. L A V I N I E.

Du bien qui m'attendoit, je me prive moi-même.

### TRAGÉDIE. ÉNÉE ET LAVINIE.

D mort! de nos tourmens venez nous délivrer. O mort! unissez-nous, on va nous séparer.

LAVINIE.

Je vois Turnus, il faut que je l'évite. ÉNÉE.

Laissez-moi lui parler, dérobez-lui vos pleurs; Puisque je suis aimé, ce que mon cœur médite Peut réparer tous nos malheurs.

## SCÈNE III.

## ÉNÉE, TURNUS.

### ÉNÉE.

DEIGNEUR, vous cherchez Lavinie; Permettez qu'un moment j'ose arrêter vos pas-On a fair choix de vous, & la guerre est finie. Je sais trop que dans les combats

Le sang de nos sujets ne se doit plus répandre; Mais je puis encore prétendre Que le fer à la main, aux yeux de nos Soldats :

Nous terminions feuls nos débats.

#### TURNUS.

Préféré par l'objet que j'aime, Je sais que jepourrois ne pas prendre la loi

Dd ii

## 316 ÉNÉE ET LAVINIE.

De votre désespoir extrême : Mais à la gloire aussi je sais ce que je doi ; J'accepte le combat , & j'obtiendrai du Roi Qu'il en soit l'arbitre suprême.

Cependant, Seigneur, redoutez Un rival qui sur vous a déja l'avantage. É N É F.

ENEE.

La victoire que vous vantez

N'est pas pour vous peut-etre un si charmant présage.

(On entend une harmonie tres-douce ).



## SCÈNE IV.

### ÉNÉE.

J'entends d'agréables concerts;
Une clarté plus pure
Se répand dans les airs;
Un nouveau charme embellit la Nature;
Et pare l'Univers.

C'est Vénus qui descend : tourme fait reconnoître La Déesse de la Beauté; Er quelle autre Divinité Peut annoncer ainsi qu'elle est prête à parositre?



## 318 ÉNÉE ET LAVINIE,

## SCÈNE V.

VÉNUS qui est descendue des Cieux, accompagnée de Nymphes, de Graces, de Plaisirs & de deux Cyclopes, ÉNÉE.

#### ÉNÉE.

Déssse, à qui je puis donner des noms plus doux,

Mère des Amours & ma mère, Quel destin, quelle loi sévère

M'a fi long-temps fait languir loin de vous?

Votre fils malheureux aimoir fans efpérance,

Vous avez dans les pleurs laiffé couler fes jours;

Que ne m'accordiez-vous du molis votre préfence,

Si vous ne vouliez, pas m'accorder du fepours?

#### VENUS.

Mon fils, connois mieux ma tendresse: Tu ne vois pas toujours ce qui fait mon pouvoir; En possédant le cœur d'une aimable Princesse,.

Penses-tu ne me rien devoir?

Quand l'Épouse du Dieu qui lance le tonnerre, Arme contre tes jours & le Ciel & la terre,

319

Apprends ce que j'oppose à toutes ses fureurs : Je te donne les cœurs.

J'ai fait plus; ton tival a des armes fatales
Teiners dans les eaux infernales,
Et je d'apporte ici des armes que Vulcain
Vient de forger pour toi d'une immortelle main.

# ÉNÉE.

Pour vous marquer l'excès de ma reconnoissance;
Tous mes discours seroient trop languissans;
Servez-vous de votre puissance;
Dans le fond de mon cœur lisez ce que je sens.

#### VÉNUS.

Cyclopes, donnez-lui les armes Qui de son ennemi rendront le sort douteux; Et vous, Graces, Amours, versez sur lui les charmes

Qui d'un aimable objet redoubleront les feux.

# ( Danses des Graces & des Plaisirs ). UN PLAISIR.

Que tes dons sont charmans, Déesse de Cythère! Trop heureux qui les peut recevoir! La Beanté soumet tout dès qu'elle se fait voir ; C'est régner que de plaire.

Que tes dons sont ch'armans, Déesse de Cythère! Quand on a des appas, que l'on a de pouvoir!

Dd iv

# 320 ÉNÉE ET LAVINIE,

CHOEUR.

Que tes dons sont charmans, Déesse de Cythère! Quand on a des appas, que l'on a de pouvoir!

#### VÉNUS.

A peine Jupiter, en lançant le tonnerre; Peut s'attirer les respects de la terre; Sans effort deux beaux yeux Se les attirent mieux.

#### CHŒUR.

A peine Jupiter, en lançant le tonnerre;
Peut s'attirer les respects de la terre;
Sans effort deux beaux yeux
Se les attirent mieux.

#### VÉNUS.

Dieux, Mortels, c'est à moi qu'il faut que tout se rende,

Je ne veux pour encens que de tendres soupirs; Les honneurs que Vénus vous demande Sont les plus doux plaisirs.

UNPLAISIR.
Suivons tous, adorons une puissance aimable.
Transports délicieux, nous nous livrons à yous.

Adorons, suivons tous
Une puissance aimable,
Ah! quel bonheur pour nous,
Qu'un empire inévitable
Soit un empire si doux!

#### TRAGÉDIE. CHŒUR.

21

Suivons tous, adorons une puissance aimable. Transports délicieux, nous nous livrons à vous.

Adorons, suivons tous
Une puissance aimable.
Ah! quel bonheur pour nous,
Qu'un empire inévitable
Soit un empire si doux!



## 322 ÉNÉE ET LAVINIE,

## ACTE-V.

Temple de Junon.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# LAVINIE.

Pour trifte fort dans ce Temple m'amène s Pourquoi faut-il que j'y fuive la Reine? Ici tout reconnoit la Maitresse des Dieux, Qui nous hait & qui nous accable. Turnus seroit peu redoutable, Sans le secours qui lui vient de ces sieux.

Peut-être le combat en ce moment commence, Peut-être en ce moment Énée est en danger, Juites Dieux! pienez sa désense: Ah! pourriez-vous ne le pas protéger!

Qu'ai-je dit? où m'emporte une ardeur téméraire? Dans le Tomple où je suis, quels yœux ai-je formés ?

## TRAGEDIE.

323

Vœux trop ardens, tenez-vous renfermés, Vous pourriez de Junon redoubler la colère.

Hélas! quand pour moi scule il expose ses jours, Quand je vois de sa mort l'image menaçante, Il faut encore qu'une timide Amante Ne puisse de ses vœux lui prêter le secours.

# SCÈNE II.

### LA REINE, LAVINIE.

#### LA REINE.

Ma fille, ttiomphons; j'ai fait un factifice Qui nous promet un heureux fort. Du plaifir que je fens partage le transport. Il n'en faut point douter, Junon nous est propices Et l'on va du Troyen nous annoncer la mort.

LAVINIE.

Sa mort! ah 1 je frémis!

#### LA REINE.

Quelle est cette surprise Quoi! contre un ennemi le Ciel nous savorise, Et j'entends vos soupris, je vois couler vos pleurs) LAVINIE.

Puisque ma flamme s'est trahie, Je ne vous cache plus mes mortelles douleurs;

## 324 ENÉE ET LAVINIE,

Avec cet ennemi je vais perdre la vie. LAREINE.

Qu'entends-je? ah! rougissez de cet indigne amour. LAVINIE.

Contentez-vous qu'il m'en coûte le jour.

Chère ombre, qui déja peut être

Dans ces funcftes lieux erres autour de moi,
Je dois, en te suivant, récompenser ta foi,

Que j'ai fu fi mal reconnoître.

Je vais ou te venger des crimes que j'ai faits,

Ou m'unir à toi pour jamais.

# SCÈNE III.

# LA REINE, LAVINIE, CAMILLE.

#### LA REINE.

# £LAS! quel est ce trouble, & que dois je en attendre?

Parle, quel est l'Arrêt que le sort vient de rendre ?

C A M I L L E.

Ah! que ne pouvez-vous à jamais l'ignorer!
Sous le fer ennemi Turnus vient d'expirer.
L A R E I N E.

O présages trompeurs! ô destin trop contraire :-

# T R A G É D I E.

325

CAMILLE.

Le superbe Troyen va se rendre en ces lieux.

#### LA REINE.

Fuyons un vainqueur odieux; Déesse, a-t-il enfin surmonté ta colère?

# SCÈNE IV.

LE ROI; ÉNÉE, LAVINIE; ILIONÉE, CAMILLE, Soldats Troyens, Peuples Latins,

#### LE ROI.

M A fille, tu vois le vainqueur; Pour prix de sa victoire, il a droit sur ton cœur: Mais pour ne vous unir qu'avec d'heureux présages, Je veux que ses hommages De Junon, s'il se peur, séchissent la rigueur,

#### ÉNÉE.

Il ne me suffit pas que sa colère cesse, Mon bonheur le plus grand dépend de la Princesse. ( A Lavinie ).

Notre cœur avec moi daigne-t-il partager Les doux transports que ressent ma tendresse?

#### 326 ÉNÉE ET LAVINIE; LAVINIE.

Prince, vous ne devez songer Qu'à fléchir la Déesse. É N É E.

Redoutable Junon, je viens à vos genoux, Par des respects profonds, expier ma victoire; Ce jour donne à mon nom une nouvelle gloire, Et dans ce même jour je me soumets à vous. Consentez au repos où le destin m'appelle, Après tant de travaux si longs & si cruels;

La haine des Immortels
Ne doit pas être immortelle.
LEROL

Espérons, espérons le succès le plus doux, Le Ciel ouvre à nos yeux ses barrières brillantes, On ne voit point les marques menaçantes

Qui nous annoncent son courroux.



# SCÈNE V.

JUNON dans les Cieux, LE ROI, ÉNÉE, LAVINIE, &c.

#### JUNON.

INVINCIBLE Guerrier , Junon vient vous apprendre

Qu'à vos heureux destins elle daigne se rendre; Ma haine contre vous n'a que trop combattu : Il n'est rien qu'à la fin la vertu ne surmonte; A Vénus tout cède sans honte,

Et vous avez pour vous Vénus & la vertu.

( Junon disparoit );

ÉNÉE BTILIONÉE.

Souveraine du Ciel, quelle reconnoissance Ferons-nous paroître à tes yeux?

LE ROIET LAVINIE.

Une sincère obéissance Est l'encens le plus doux que reçoivent les Dieux.

1

# SCÈNE VI.

LE ROI, LAVINIE, ÉNÉE, ILIONÉE, CAMILLE, Soldats Troyens, Peuples Latins,

#### LE ROI.

Vous, qu'un autre Ciel a vu naître;
Troyens, pout votre Roi venez me reconnoître,
Venez à mes fujets vous unir pour toujours.
Vénus vous a conduits fur ces rives aimables;
Antirez-nous des regards favorables
De la Déesse Amours.

# C A M I L L E ET I L I O N É E. Quel bonheur va combler ces lieux!

En faveur de son fils Vénus y doit répandre
Ses biensairs les plus précieux.
Ses dons, sans se faire attendre,
Sauront flatter nos desirs.
L'amour heureur n'en sera pas moins tendre;
Tous les soupirs
Naitront au milieu des plaisses.

CHŒUR

#### CHŒUR.

Ouel bonheur va combler ces lieux! En faveur de son fils Vénus y doit répandre Ses bienfaits les plus précieux. Ses dons, sans se faire attendre, Sauront flatter nos defirs. L'amour heureux n'en sera pas moins tendre; Tous les soupirs Naîtront au milieu des plaifirs.

( Danses des Troyens & des Latins, qui expriment l'union des deux Peuplos ).

#### CAMILLE ETILIONÉE.

On se plaint de l'amour, on languir, on soupire:

On déteste cent fois son tyrannique empire, Et ses nistes engagemens: Mais après des peines cruelles,

Quand on reçoit le prix qu'il garde aux cœurs fidelles .

On craint d'avoir souffert de trop légers tourmens.

#### CHŒUR.

On se plaint de l'amour, on languit, on soupire;

Tome IV.

Еe

# 330 ÉNÉE ET LAVINIE.

On déteste cent fois son tyrannique empire;

Et ses tristes engagemens:

Mais après des peines cruelles,

Quand on reçoit le prix qu'il garde aux cœurs fidelles,

On craine d'avoir souffert de trop légers tour; mens.



A L'IMITATION
DES HÉROÏDES
D'OVIDE.

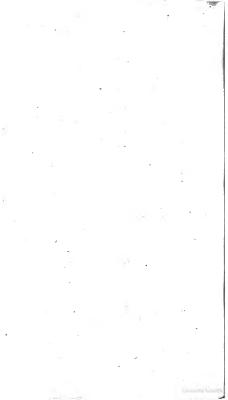



# DIBUTADIS A POLEMON

(On dit que Dibutade de Sicyone inventa la Sculpure. Un soir sa fille traça sur un muraille les extrémités de l'ombre de son Amant, qui se formoit à la lumière d'une lumpe, & cela donna à Dibutade la première idée de tailler une pierre en homme. Je suppose que cette sille ayant vu une belle Situue de la saçon de son père, écrit à son Amant. Les noms de Dibutadis & de Polémon son sents s.

U N B nouvelle joie, & que je veux t'écrire, Tient mon esprit tout occupé.

Mon père m'a fait voir un marbre qui respire, Du moins si l'œil n'est pas trompé.

Qui ne s'étonneroit que le pierre ait su prendre La mollesse même des chairs,

Et ce je ne sais quoi de vivant & de tendre Qui forme les traits & les airs?

Tu sais quelles raisons me sont aimer la vue

D'un marbre si bien travaillé. D'une si douce joie on n'a point l'ame émue;

Sans que l'amour y soit mêlé.

Par ce divin chef-d'œuvre est à mes yeux offerte L'image de cet heureux foir,

Qui répara si bien une légère perte Que tu crus alors recevoir.

Tu venois me parler, j'étois avec mon père; Il fait, il approuve nos feux :

Mais un père est toujours un témoin trop sevère Pour les amours & pour les jeux.

Quelques mots au hasard jettés par complaisance Composoient tout notre entretien;

Et nous interrompions notre trifte filence, Sans toutefois nous dire rien.

Une lampe prêtoit une lumfère sombre Qui m'aidoit encore à rêver.

Je voyois sur un mut se dépeindre ton ombre ; Et m'appliquois à l'observer;

Cartout plaît, Polémon, pour peu qu'il réprésente L'objet de notre attachement :

C'est affez pour flatter les langue its d'une Amante Que l'ombre seule d'un Amant.

Mais je pouffai plus loin cette douce chimère ;

Je voulus fixer en ces lieux, Attacher à ce mur un ombre paffagère, Pour la conserver à mes yeux.

Alors en la suivant du bout d'une baguette;

Je trace une image de toi;

Une image, il est vezi, peu distincte, imparfaire

Une image, il est vrai, peu distincte, imparfaite, Mais enfin charmante pour moi.

Dibutade, attentif à ce qu'Amour invente; Conçoit aussi-tôt le dessein

De tailler cette pierre en figure vivante, Selon l'ébauche de ma main.

Ainsi, cher Polémon, commence la sculpture; Grace à ces heureux hasards.

L'Amour qui sut jadis débrouiller la Nature, Aujourd'hui fait naître les Arts.

Je sens un doux espoir à qui mon cœur se livre; Tout l'avenir s'offre à mes vœux.

Pulsqu'on peut vivre en marbre, on y voudra revivre.
Pour se montter à nos neveux.

Les Héros par cet art étendront leur mémoire Eien loin au-delà de leurs jours;

Et le soin qu'ils auront déterniser leur gloire ; Eternisera nos amours,

Combien de demi - Dieux, dont les hommes peut-être

Eussent oublié jusqu'au nom !

Que d'exemples puissans que l'on n'cût pu connoître,

Si je n'eusse aimé Polémon!

Mais si tu ressemblois à tant d'Amans volages; Si tu changeois à mon égard,

Oserois-tu jetter les yeux sur les ouvrages Que va produire un si bel Art?

Ta noire trahison auroit toujours contre elle La voix de ces témoins muets,

Qui te reprocheroient cet amour si fidelle Dont ils sont tous autant d'effets.

Je t'offense, & je sais qu'il s'élève en ton ame Un vif, mais doux ressentiment. Viens, je réparerai ces soupçons de ma slamme.

Que je condamne en les formans.

Quoi! de tels changemens seroient-ils donc possibles?

Quoi! cet amour toujours vainqueur

'Animeroit par moi des marbres insensibles,

Et n'animeroit plus ton cαur?



# FLORA APOMPÉE

(Pomple étant encore jeune, aima la Courtifanne Flora, dont la beauté étoit se grande, qu'on la fit peindre dans le Timple de Caftor & de Pollux. Geminius, ami de Pomple, devint éperdument amoureux d'elle; mais comme elle étoit prévenue de la pission qu'elle avoit pour Pomple, elle n'écouta pas Geminius. Pomple ayant pitté de son ami, la lui céda. Elle en tomba malade de chagrin, & c'est dans cet état qu'elle lui écrit).

PRÈTE à voir arriver la mott que je desire; Je t'écris dans un lit tout baigné de mes pleurs; Ma main encor n'a la fotce d'écrire Que pout exprimer mes douleurs.

De mes triftes regards on voit le feu s'éteindre, Mon teint perd cet éclat qui m'atriroit les yeux; Et croiroit-on que Rome me fit peindre Pour orner les Temples des Dieux? Tome IV.

En vain sur ces portraits les Etrangers me vantent; Qu'on les ôte, Pompée, ils me font trop d'honneur. Non, ce n'est plus Flora qu'ils représentent; Depuis qu'elle n'a plus ton cœur.

Te fouvient-il du temps où ta flamme inquiète Craignoit si tendrement des rivaux malheureux à Ah! disois-tu, dans quel trouble me jette L'offre qu'ils te sont de leurs vœux?

Pourrai-je dans ton cœurrenir feul contre eux tous?

Pourrai-je dans ton cœurrenir feul contre eux tous?

Que mon amour veut de mal·à ces charmes

Qui m'artirent tant de jaloux!

Je te disois alors, je mettois en usage
Tout ce qui te pouvoit guérir de ce souci.
Ciel! quelle erreur! étoit-ce mon partage
Que de te raffurer ainsi?

C'étoir toi qui devois jurer à ta maîtresse Que tu ne serois point touché par tes rivaux; Que tu pourtois jouir de sa tendresse, Malgré la pirié de leurs maux.

Que me reproches-tu? J'étois trop insensible Aux soupirs qu'on poussoit pour ébranler ma soi; De tendres soins me trouvoient invincible, Lorsqu'ils ne partoient pas de toi. Voilà, Dieux immortels, voilà ce qui l'irrite, Vous écoutez ici les plaintes d'un Amant. Et qu'est-ce donc désormais qui mérite Un éternel attachement?

Ne dispoint qu'aux douceurs de la plus vive flamme.

Il falloit d'un ami préférer le repos;

Ne prétends point nous déguiler ton ame

Sous de vains discours de Héros.

On sait jusqu'à quel point l'amitié doit s'étendre,; Jusqu'où doit nous pousser un si cher insérét. D'autres Héros ont daigné nous apprendre Qu'où l'Amour parle, tout se tast.

Ton changement n'a point une cause plus belle .

Que ceux qui sont gémir tant de cœurs amoureux;

Tu n'es au sond qu'un Amant infidelle,

Et non un ami généreux.

Pourquoi, lorsqu'il voyoit sa flamme rebutée, Ton rival t'a t-il pu toucher par ses ennuis? Et moi qui perds tout ce qui m'a slattée, Et moi qui meurs, je ne le puis!

J'attendris ton ami par ma douleur extrême. Comment de tes préfens jouiroit-il jamais? Il se reproche, il condamne lui-même La cruauté de tes bienfaits.

Ff ij

Il veut te tappeller, je le retiens sans cesse; Car quand tu reviendrois, quel sort seroit le mien? Je devrois tout à sa seule tendresse, Pompée, & ne te devrois rien.

En me cédant à lui, tu t'es rendu justice; Il n'est pas comme toi barbare & sans amour; Je n'autois pas à craindre un factifice, Si je pouvois l'aimer un jour.

Faut-il que de mon cœur, hélas! rien ne r'efface!
Quel charme malheureux a su me prévenir?
Que je voudrois l'adorer en ta place,
Pour te plaire, ou pour te punir!

'Alors mes foins pour lui tendres, ardens, durables;
Pafferoient tous les foins que pour toi j'ai perdus;
Et je rendrois encor plus destrables
Tous les biens que tu n'aurois plus.

Trop vaine illusion, & trop tôt dissipée! Quoi! d'un fatal amour je pourrois me guéris ; Quoi! j'aimerois un autre que Pompée! Non, je ne saurai que mourit,



# ARISBE

## AU JEUNE MARIUS.

(Quand Marius eut die chasse de Rome par la fattion de Sylla, & se sur retiré en Afrique, son Fils qui l'accompagnoit, tomba entre les mains d'Itiempsal, Roi de Numidie, qui le retint prisonnier. Une des semmes de ce Roi devint amoureuse du jeune Marius, & eut la générosit de lui sournir des moyens de sortir de sa prison, quoique par-là elle le perdit pour jamais. C'est après qu'elle lui a rendu sa tiberté, & gu'il a rejoint son Père, qu'elle lui écrit).

De puis que je me suis privée De tout ce qui flattoit mes plus tendres desits, Dans votre souvenir me suis-je conservée? Songez vous à mes déplaisirs?

Il n'est point de fin pour mes peines; Rien ne sauroit rejoindre Arisbe & Marius. Je ne me repens pas d'avoir brisé vos chaînes; Je me plains de ne vous voir plus.

Ff iij

Combien, avant votre fortie, Un demi-jour m'est-il duré sans vous parler? Et maintenant les mois, & les ans, & ma vie; Tout sans vous va s'écouler,

Seule & mottellement blessée, Je parcouts ce Palais de l'un à l'autre bout, Et ne sautois bannir l'espérance insensée Que j'ai de vous trouver par tout.

Qui le croiroit ! je revois , j'aime Les lieux où par le Roi vous étiez refferré ; Et je vous redemande à cette prison même D'où mon amour vous a tiré.

J'attends avec impatience

Que l'ombre de la nuit se répande sur nous;

Ma triftesse redouble en ce vaste silence;

Et ce temps m'en paroît plus doux.

Tout me peint l'objet que l'adore, Lossqu'en mes yeux lassés le sommeil est entré; En songe quelquesois (ce bien me reste encore) Je crois vous avoir recouvré.

Mais vous avoûrai-je une crainte Qui passe tous les maux de mon cœur agité ? Je crains que votre amour n'ait été qu'une feinte Pour obtenir la liberté. Je me représente sans cesse Combieu vous me pressez d'ouvrir votre prison; Je ne me souviens point d'aucun trait de tendresse, Vous donniez tout à la raison.

Vous me parliez toujours d'un père
Dont il falloit fervir la haine & le courroux;
Jamais la liberté ne vous en fut moins chère,
Quoiqu'elle m'arrachât à vous.

Hélas l'd'où vient que ma mémoire'
Repasse les discours & les soins d'un Amant ?
Pour ne le voir jamais, est-il besoin de croire
Qu'il m'aimât sans déguisement ?

Oui, d'une absence si cruelle Il faut que cette idée adoucisse l'ennui. J'ai besoin de penser, Marius est sidelle, Et je n'ai pas trop fait pour lui.

Trifte plaisir! douceur trompeuse!

Mes maux, si vous m'aimez, doivent s'en augmenter;

Votre perte à mon cœur en est plus douloureuse, Cependant je veux m'en statter.

Peut-être la fletté Romaine
S'oppose aux sentimens que vous auriez pour moi ;
Je suis une Numide, & votte ame hautaine
Dédaigne d'être sous ma loi.

Ff iv

Se peut-il qu'un climat devienne
Pout l'empire d'amour un climat étranger?
La Beauté qui n'a pas le droit de citoyenne,
A toujours celui d'engager.

D'ailleurs, je ne suis plus Numide; De son propte intérêt mon âmour est vainqueur: La naissance n'est rien où la versu décide, Je suis Romaine par le cœur.

Je iuis Romaine par le cœur.

N'admirez plus tant la mémoire

Des plus fameux Héros que Rome ait mis au jour;

J'ai plus fait par l'effort, quoique moins pour la
gloire,

J'ai sacrifié mon amour.

Grands Dicux ! vous vîtes seuls mes peines, De l'excès de mes maux vous sûtes seuls témoins, Lorsqu'ensin arriva la nuit où de ses chaînes Marius sortit par mes soins.

Tandis qu'une troupe' choisse Conduisoit ce dessein sur mes ordres secrets; Tandis, pour dire mieux, qu'on m'arrachoit la vie En exécutant mes projets;

Par une tendresse contrainte

Je tâchois d'occuper ou d'amuser le Roi.

Dans l'état où j'étois, quelle cruelle feinte t

Quel supplice qu'un tel emploi t

Avec combien d'inquiétude

Je fentois s'écouler & comptois les inftans !

Ciel! difeis-je tout bas dans cette incertitude;

Sait-on bien fe fetvir du temps?

Prend-on bien toutes ses mesures?

Amour, dans ces périls tu m'as sait embarquer;

Amour, veille pour nous, veille en ces conjonctures,

Un rien peut faire tout manquer.

Maintenant, ajoutois-je ensuite, Des Gardes du Palais on a trompé les yeux. On vient à Marius, il fort, il prend la suite, Il est déja hors de ces lieux.

Alors de cette douce imàge

Mon esprit à tel point se laissoit occuper,

Que cet air inquiet dépeint sur mon visage

Commençoit à se dissiper.

Enfin, quand le Roi m'eut quittée, Las de me voir diftraite, & peut être offensé; Je courus, & de crainte & d'espoir agitée, Savoir ce qui s'étoit passé.

On m'apprit une heureuse issue, La nouvelle stattoit tous les vœux de mon cœur; Je brûlois de l'apprendre, & quand je s'eus reçue, J'en pensai mourir de douleur.

Tant qu'à me rendre malheureuse Moi-même j'employai mes soins & mes efforts ; Je ne sais quel plaisir d'une ame généreuse Me soutint par de doux transports.

Mais que cette ardeur de courage Fit, après son esser, prompte à se démentir ! Dès que de mes maiheurs s'eus achevé l'ouvrage; Je commençai de les sentir.

Telle sut ou mon injustice,
Ou la vive douleur de vous avoir perdu,
Que j'osai reprocher cet important service
A ceux qui me l'avoient rendu.

Mon cœur à lui-même contraire,

De cet heureux succès jouit en gémissant:

Je n'en rougirai point; ce qu'Arisbe a su faire

Excuse assez e qu'elle sent.

Que je crains qu'aucune foiblesse
N'aide de votre part à me justifier!
Libre, regrettez-vous les marques de tendresse
Que vous reçûtes prisonnier?

Vous dûtes vers Arisbe absente; En forrant de ces lieux, envoyer un soupir; Vous méritâtes peu les biensaits d'une Amante; S'ils vous sirent trop de plaisse.

347 Un autre Amant eût fui moins vîte, Pour tourner mille fois les yeux vers ce Palais: C'est-là que je la laisse, est-il dit ; je la quitte Pour ne la restouver jamais.

Que sais je? un autre Amant peut-être, En rompant ses liens, eut rendu des combats. Ah! si dans votre cœur ce sentiment put naître De quoi ne me paya-t-il pas ?

Mais, Dieux! quel bonheur j'envisage! C'est un prix affez grand que mon amour reçoit, Si près d'une rivale on ne fait pas usage De la liberté qu'on me doit.



# CLÉOPATRE

# A AUGUSTE.

(On fait l'histoire de Cléspatre. Il est bescin de fe la rappeller un peu, pour bien entrer dans l'esprit de ceux l'eure; car je supposse que Cléspatre, après la mort d'Antoine, s'étaut enferméedans les l'ombeaux des Rois d'Egypu, écrit à Auguste & lui tourne le plus atroitement qu'elle peut, pour sa justification, les principaux événemens de sa vie. Sur tout il suu se souveir combien Cléspatre étoit une l'rincesse galante, & que dans l'état où elle se trouvoit alors, il ne lui restoit plus d'aure ressouveir auprès d'Auguste, qu'une coquetterie bien conduite).

Je crois devoir, Scigneur, vous épargner ma vue; En l'éfat où je suis j'évite tous les yeux; Je suis le Soleil même, & je suis descendue Dans les tombeaux de mes aueux.

e funeste séjour, conforme à mes pensées, keite mes soupirs, & nourrir mes douleurs; es morts m'offrent en vain leurs fortunes passées; Rien n'approche de mes malheurs.

le croyez pas, Seigneur, que Cléopatre y compte a gloire dont le Ciel se plait à vous charger; dans l'Univers entier elle auroit trop de honte D'être seule à s'en affliger.

leine sans diademe, & n'attendant que l'heure D'une prison affreuse ou d'un bannissement, Dans ses Etats conquis Cléopatre ne pleure + Que la perte de son Amant,

Quand cet Amant, & moi par ses desirs guidée; Nous armions contre vous tant de Peuples divers, Nous n'avions point conçu l'ambitieuse idée De vous disputer s'Univers.

Et ne voyions-nous pas que toujours vers l'Empire Le destin vous faisoir quelque nouveau degré; Je me rendis à lui sur les mers de l'Epire, Avant qu'il se sût déclaré.

Rien ne nous annonçoit encor notre difgrace;
J'en voulus en fuyant prévenir les arrêts;
Et depuis, vous favez si l'Egypte eut l'audace
De s'opposer à vos progrès.

Non, non, sans jalousse & d'un esprit tranquisse De vos heureux succès nous regardions le cours; Nous voulions seulement assure un asyle

A de malheureuses amours.

Marc-Antoine paffoit pour le second de Rome, Par mille heureux exploits ce nom fut confirmé. Ses manières, son air, tout étoit d'un grand homme.

L'ame encor plus, & je l'aimai.

Je sais que son esprit violent, téméraire, Toujours aux passions se laissoit prévenir; Et je craignois pour lui la fortune prospère Qu'il ne savoit pas soutenir.

Je l'aimai cependant : c'est une loi fatale Que l'amour doit causer tous mes événemens ; Je m'attache aux Héros, je suis tendre, & j'égale Leurs vertus par mes sentimens.

Ah! Seigneur, à vos yeux lotsque j'irai paroître, Prenez d'un ennemi le visage irrité; Traitez-moi, s'il se peut, comme un superbe Maître,

Je craindrois trop votre bonté.

Je m'apprête à me voir en esclave traînée Dans ces murs orgueilleux des sers de tant de Rois. La maison des Césars, telle est ma destinée, Doit triompher de moi deux sois. Céfar, dont les vertus ont été confactées, Par mille aimables foins triompha de mon cœur; Et vous triompherez de moi, de ces contrées, Aussi juste, & plus grand vainqueur.

Il préféra pourtant la plus douce victoire.

Dieux ! que s soupirs poussoit le Maître des hu-

Que d'amour dans une ame où régnoit tant de gloire,

Que remplissoient tant de desseins!

Combien me jura-t il qu'au forțir de la guerre; Si le Ciel en ces lieux n'cût pas tourné fes pas , Il eût manqué toujours au Vainqueur de la terre D'adorer mes foibles appas ?

Combien me jura-t-il qu'il eût changé sans peine Tant d'honneurs, de respects & d'applaudissemens, Contre un des tendres soins dont j'étois toujours pleine,

Contre mes doux empressemens?

Aussi pour être heureux, s'il peut jamais sussire De posséder un cœur, d'en avoit tous les vœux, De se voir prévenir dans tout ce qu'on destre, César sans doute étoit heureux.

Je le sens bien, Seigneur, je me suis égarée, J'ai trop dit que César a vécu sous mes loix;

Bientôt vous me verrez pâle & défigurée ; Et vous condamnerez son choix.

Mais si le grand César souhaita de me plaire; Mes jours couloient alors dans la prospérité. Le sort, vous le savez, savorable ou contraire; Décide aussi de la beauté.

Si de ces heureux jours je revoyois l'image, Si mes larmes touchoient le Ciel ou l'Empereur , Peur-être... Mais , hélas! quel retour j'envitage! D'où me vient cette douce erreur?

En me la pardonnant, îmitez la clémence De qui pour vos vertus voulut vous adopter; Vous feriez par le fang, par l'aveugle naissance; Moins obligé de l'imiter.



DIVERSES

# DIVERSES PETITES PIECES DE POÉSIE.

Tome IV.





# PORTRAIT

# DE CLARICE.

J'ESPÈRE que Vénus ne s'en fâchera pas, Affez peu de Beautés m'ont paru redoutables; Je ne fuis pas des plus aimables, Mais je fuis des plus délicats. J'étois dans l'âge où règne la tendresse,

Et mon cœur n'étoir point touché. Quelle honte! il falloir justifier sans cesse Ce cœur oisse qui m'étoir reproché.

Je disois quelquesois: Qu'on me trouve un visage Par la simple Nature uniquement paré, Dont la douceur soit vive, & dont l'air vis soit sage,

Qui ne promette rien, & qui pourtant engage; Qu'on me le trouve, & j'aimerai.

Ce qui seroit encor bien nécessaire, Ce seroit un esprit qui pensât finement, Et qui crût être un esprit ordinaire,

Gg ij

Timide sans sujet, & par-là plus charmant, Qui ne pût se montrer ni se cacher sans plaire; Qu'on me le trouve, & je deviens Amant.

On n'est pas obligé de garder de mesure
Dans les soubaits qu'on peut former:
Comme en aimant je prétends estimer,
Je vondrois bien encore un cœut plein de droiture;
Vermenx sans sien réprimer,

Qui n'edt pas besoin de s'armer D'une sagesse austère & dure, Et qui de l'ardeur la plus pure Se pût une sois enslammer; Qu'on me le trouve, & je promets d'aimer;

Par ces conditions j'effrayois tout le monde, Chacun nte prometroit une paix si prosonde, Que j'en serois moi-même embarrassé. Je ne voyois point de Bergère, Qui d'un air un peu courroucé

Ne m'envoyât à ma chimère.

Je ne sais cependant comment l'Amour a fait; Il faut qu'il ait long-temps médité son projet; Mais ensin il est sûr qu'il m'a trouvé Clatice, Semblable à mon idée, ayant les mêmes traits : Je crois, pour moi, qu'il me l'a faite exprès.

Oh! que l'Amour a de malice !

# L E S J E U X

# OLYMPIQUES,

Sur une passion qui avoit deja dure cinq ans.

ADIS de cent ans en cent ans
La magnifique Rome, à tous ses habitans,
Donnoit une superbe sète,

Et les Hérauts crioient: Citoyens, accourcz; Vous n'avez jamais vu, jamais vous ne verrez Le spettacle qu'on vous apprête.

Ce n'est pas qu'à parler dans la grande rigueur; On n'est bien pu trouver quelque tête chenue; D'une opiniâtre vigueur;

Par qui la fête eût été déja vue. Mais, quoi ! dans la condition

Où les Dieux ont réduit la trifte vie humaine;

Un cas si singulier ne valoit pas la peine Qu'on en sit une exception.

Telle est chez les Amours la courume établie; La même chose s'y publie

A des jeux folemnels qu'ils célèbrent entr'eux

Mais ce qui doit causer une douleur amère;
C'est que tous les quatre ans on célèbre ces Jeux;
Cependant pour ces malheureux
C'est une sère séculaire;
Jamais un Amour n'en voit deux.

Avoir vécu deux ans, la carrière est jolie; Trois, c'est le bout du monde, on ne les peut passer:

Mais aller jusqu'à quatre, oh! ce seroit folie, Si seulement ils osoient y penser.

Ils n'avoient pas jadis les mêmes destinées: Un Amour fourniffoit sa quinzaine d'années; Sa vingtaine, pour faire un compte encor plus

rond. '--'
Hélas! bien moins de temps aujourd'hui les em-

Et s'il faut que toujours ils baissent de la sorte, Dieu sache ce qu'ils deviendront.

porte:

Quel fut l'étonnement de la troupe légère, Lorsqu'à ces derniers jeux, & dans un grand concours,

S'avança le Doyen de Chypre & de Cythère, Le Mathusalem des Amours.

Un Amour de cinq ans, & qui de ce spectacle Leur est fait par avance un sidèle rapport! Le petit Peuple assé; dans un commun transport, Battit des mains, cria miracle.

Mais, grands Dieux ! que ne fut-ce pas Quand il vint dans la lice, & malgré ce grand age Sur de jeunes rivaux remporta l'avantage En mille différens combats?

Car ces Jeux ressembloient à ceux que vit l'Elide; Jeux guerriers où venoient s'exercer les Amours à Tantôt à déclarer une flamme timide,

Qui veut parler & qui se taît toujours; Tantôt à placer bien ces douces bagatelles, Ces petits foins qui touchent tant ;

Tantôt à se plaindre des Belles Avec respect, & même en s'emportant. Que sais-je enfin? sous cette fausse image

Ils préludent ensemble à leurs charmans emplois; Rien n'aide tant à leurs exploits

Que ce solide apprentissage.

D'une foule d'Amours le Vainqueur fut suivis De toutes parts l'allégresse s'exprime : L'un admire à cinq ans quelle force l'anime; L'autre veut favoir le régime Dont jusqu'alors il s'est servi. Mais lui, ce ne sont pas ici, comme j'espère; Dit-il, les derniers Jeux où je me trouverai, Il n'est pas encor temps que je sois admiré;

Et qu'il soit dit sans vous déplaire,

# NO POESIES

Tous tant que vous voilà, je vous enterrerai.

Mon destin sera tel, que, des Amours antiques;
Chez les Amours suturs moi seul je serai soi;
On me consultera sur de vieilles pratiques

Dont la mémoire auroit péri sans moi.

Mais puisque vous voulez savoir ce qui me donne
Cette longue santé dont vous êtes surpris,
Je vis de ce beau seu qui sort des yeux d'Iris,
Et, comme on voit, la nourriture est bonne,



SONNET

#### SONNET.

Je suis (crioit jadis Apollon à Daphné, Lorsque tout hors d'haleine il couroit après elle; Et lui contoit pourtant la longue kirielle Des rates qualités dont il étoit orné);

Je suis le Dieu des Vers, je suis bel-esprit né. Mais des Vers n'étoient point le charme de la Belle.

Je sais jouer du Luth, arrêtez. Bagatelle, Le Luth ne pouvoit rien sur ce cœur obstiné.

Je connois la vertu de la moindre racine, Je suis par mon savoir Dieu de la Médecine. Daphné suyoit encor plus vite que jamais.

Mais s'il eût dit, voyez quelle est votre conquête; Je suis un jeune Dieu, toujours beau, toujours frais;

Daphné, sur ma parole, auroit tourné la tête,



Tome IV.

Hh

# SUR UN SOUPER,

Où l'en souhaitoit qu'une personne qui en devoit être s'ennuyât.

#### PRIÈRE A L'ENNUI.

O Toi, terrible Dieu, que l'on n'honore guère; Du moins d'un culte volontaire, Ennemi de la joie, Ennui, puissant Ennui, Goste un plaisir nouveau, je t'invoque aujourd'hui.

Va t'établir ce foir dans la noble Cohue;
Descends enveloppé d'une invisible nue;
Lorsque tu l'introduis sans qu'on sache comment;
Tu règnes plus absolument.

Mêne avec toi ta troupe, & qu'elle soit complette, Le triste Sérieux & la Langueur secrette, Par qui les Plaisirs sont chassés;

Les complimens froids & glacés;
Les nouvelles de la gazette,

Les longs contes remplis de détails entaffés ; Ou, qui pis est, les risforcés ; La gaité fausse & contresaite, Les bons mots d'autrui qu'on répète, Et qui même sont mal placés.

Que d'un repas très-court les Convives lassés; Cachent leurs báillemens sous une main discrète; Qu'ils prêtent à l'horloge une oreille inquiète,

Et ne se montrent empressés
Qu'à faire avant minuit une heureuse retraite;
Ennui, un me diras qu'en présence d'Iris
Il ne s'est pas aisé d'établir ton empire,
Que son aimable vue animant les espriss...
L'heirends, à cela je n'ai qu'un mot à dire,
Eth bien, tu ne dois pas songer

A régner sur toute la bande.

Mais Iris peut leur plaire, & pourtant enrager;

C'est sur elle, grand Dieu, qu'il faudra te venger;

Puissant Ennui, je te la recommande.



#### SUR UN RETOUR

Qui devoit être au mois d'Octobre.

NE reviendras-tu point? ne ferai-je fans cesse Que d'inutiles vœux pour hâter ta paresse, Mois charmant, mois aimable, où de ses dons nouveaux

Bacchus remplira nos tonneaux? De Vignerons contens quand verrai-je une armée; Par les ordres du Dieu dépouiller ses Etats, Et faire bouillonner la liqueur enflammée, Mère des jeux, & l'ame des repas ? Ainsi dans le fond d'un bocage, Je parlois seul, & Bacchus m'entendit; Il crut qu'enfin je lui rendois hommage Et de ce tardif avantage, Le Dieu des Buveurs s'applaudit. Mais l'Amour qui savoit combien Iris m'occupe; Et dans quel temps son retour est réglé,

De mes discours avoit lui seul la clé, Et prenoit l'autre Dieu pour dupe.



#### RÊVERIE.

A vous que j'aime, & n'en aime pas moins
Pour vous aimer dans le filence;
A vous à qui je rends des foins
Inconnus & fans récompenfe;
A vous, qui pourrez bien ne le jamais favois,
En ces lieux écarrés j'adreffe cet hommage,
Et je puis feulement me rendre témoignage
Que j'aime à faire mon devoir.
Je doute même que tout autre
En pareil cas s'en acquittât ainfi;
Mais vous, fi vous faifiez le vôtre,

# ÉTRENNES

Vous devineriez tout ceci.

Pour l'année 1701.

L'N commençant, Iris, l'an qui suit mil sept cens; Je voulois sous vos loix mettre ma destinée; Je voulois de mes vœux vous promettre l'encens; Seulement pour ladite année, Cela n'a jamais d'autre sens. Mais avec cette année, un stècle aussi commence; Hh iij

366

Attendons, ai-je dit, nous pouvons à bon droit De l'un & l'autre bail peser la différence. Mais les appas d'Iris souffrent-ils qu'on balance? Eh bien donc, pour le fiècle foit.

#### AUTRES ÉTRENNES.

L'n ce jour solemnel, où de vœux redoublés Plus qu'en tout autre temps les Dieux sont accablés, J'ai fait des vœux hardis, & peut-être impossibles; J'ai demandé des jours occupés & paisibles, Des plaisirs vifs, sans le secours puissant Du trouble & de l'inquiétude, ·Des biens dont la longue habitude Eût le charme d'un goût naissant, De la gloire, non pas cette vaine fumée Qui va se répandant au loin, Mais cette gloire qu'avec foin Dans son cœur on tient renfermée. Tel étoit mon placet. Jupiter mit au bas, En caractères longs, qu'on ne lisoit qu'à peine: Renvoyé vers l'aimable Ismene Ceci ne me regarde pas.

# SUR DES ÉTRENNES

Avancées d'une année sur l'autre.

Je Dieu de l'Hélicon & celui de Cythère, Souverains des Plaisirs, sont convenus entr'eux De payer tous les ans à celle qui m'est chère Un tribut de vers amoureux.

Elle qui n'est pas ménagère, Veuren mil sept cent un manger mil sept cent deux; Et les Divinités, faciles à ses vœux.

N'y favent rien que de la laisser faire. Qu'en arrivera :-il? Le fonds manquera? Non. L'Amour fournit toujours, la fource est abondante. Oui, l'Amour, direz-vous, mais pour votre Apollon....

Oh! quand l'Amour le prend d'un certain ton , Il faut, ma foi, qu'Apollon chante.



# L'HOROSCOPE.

Je n'avois garde, Iris, de ne vous aimer pas.

Je ne m'étonne plus de mon amour extrême;

Le Ciel, dès ma naissance même,

Promit mon cœur à vos appas.

Un Astrologue, expert dans les choses suurces;

Voulut en ce moment prévoir mes aventures;

Des Planètes alors les aspects étoient doux,

Et les conjonctions heureuses:

Mon berceau sur le rendez-vous

Des insuepces amoureuses;

Vénus & Jupiter y versoient tour-3-tour

Tant de quintessence d'amour,

Que même un ceil mortel eût pu la voir descendre.

De leur trop de vertu qui pouvoit me défendre ?

Hélas? je ne faisois que de venir au jour.

On'ils prepaent bien leur temps pour nous fait

Qu'ils prennent bien leur temps pour nous faire un cœur tendre! Quand de mon avenir fatal

Quand de mon avenir tatal
L'Aftologue d'abord fit le plan général,
Il le trouva des moins considérables:
Je ne devois ni forcer bastions,
Ni décider procès, ni gagner millions;
Mais aimer des objets aimables,
Offiir des yœux, quelquesois bien reçus;

#### DIVERSES. 360 -

Eprouver les amours coquets ou véritables, Donner mon cœur, le reprendre, & rien plus.

Alors l'Astrologue s'écrie :

Le joli garçon que voilà!

La charmante petite vie Que le Ciel lui destine-là !

Mais quand dans le détail il entra davantage,

Il vit qu'encore enfant je savois de ma foi

A deux beaux yeux faire un si prompt hommage,

Que mon premier amour & moi Nous étions presque de même âge.

D'autres amours après s'emparoient de mon cœur;

La force, la durée en étoit inégale, Et l'on ne distinguoit par aucun intervalle

Un amour & fon fucceffeur.

Ce n'étoient jusques-là que des préliminaires;

Le Ciel avoit paru d'abord,

Par un essai de passions légères, Jouer seulement fur mon fort.

Mais quel amour, ô Dieux! quel amour prend la

place

De ceux qui l'avoient précédé!

Fuyez, foibles amours dont j'étois poffédé, Fuyez, & dans mon cœur ne laissez point de erace. Celui qui se rendoit maître de mon destin,

Du reste de ma vie occupoit l'étendue;

L'Astrologue avoit beau porter au loin sa vue,

Il n'en découvroit point la fin.

Quoi! difoit-il, prefqu'en versant des larmes;
Ce pauvre ensant que je croyois heureux;
Des volages amours va-t-il perdre les charmes?
Quoi! pour toujours va-t-il être amoureux?
Non, non, il faut que je m'applique
A voir encore l'affaire de plus près.

A voir encore l'affaire de plus près. Alors il met sur nouveaux frais

Toutés ses règles en pratique; D'un œil plus attentif il observe le cours Et des Fixes & des Planètes,

Dans tons les coins du Ciel promène ses lunettes; Retrace des calculs qui n'étoient pas trop courts; Et puis quand il eut sait cent choses déja faites, Il vit que j'aimois pour toujours.



# LETEMPS ETLAMOUR

#### FABLE.

Les sont deux Dieux, portant aîles au dos, Les plus méchans qu'ait Jupin à sa table : L'un est le Temps, mangeur insatiable, Vieillard chenu, mais, hélas! trop dispos; Et l'autre, qui ? c'est l'Enfant de Paphos. Quand cet Enfant a pris beaucoup de peine Chez fon beau-père à forger une chaîne, Oui de deux cœurs doit unir le destin, Vient le Barbon qu'on ne peut trop maudire, Qui vous la ronge & vous l'use à la fin; Adieu la chaîne, & le Vieillard malin S'envole ailleurs, riant d'un vilain rire. Fut-il jamais, fous fa cruelle dent, Liens si forts qu'ils sissent résistance? Ces jours passés je le vis cependant Avec l'Amour en bonne intelligence. Tous deux, tous deux, l'Enfant & le Vieillard, Ils composoient une chaîne durable; Le Temps lui-même en serroit avec art

Tous les chaînons. N'est-ce point une fable? Non, je l'ai vu, vu de mes propres yeux, Ou je le sens, pour vous dire encor mieux.

## LA MACREUSE,

Sur ce qu'on traitoit de Macreuse un homme qui paroissoit fort indifférent, & qui cependant ne l'étoit pas.

)'UN marais du septentrion Sortit jadis une Macreuse, Dont la froideur étoit fameuse Parmi sa froide Nation. Il est dit dans une chronique, Ou'un jour Iris vit en passant Ce pauvre animal aquatique Tout engourdi, tout languissant. Aussi-tôt de l'Oiseau le sang froid se dégèle ; Sa forme change; & par le don Ou'avoient les regards de la Belle, La Macreuse devient Pigeon. Vous devinez qu'à ce spectacle Tout le monde cria miracle; Point du tout. Et pourquoi si peu d'étonnement? C'est qu'Iris fit ce changement. La Macreuse soudain, fière de ne plus l'être,

#### DIVERSES.

373

Va dans un Colombier se faire reconnoître. Prendre son rang, jouir des droits D'un nouvel être qui l'honore; Et qui plus est, plus mille fois encore, Aimer pour la première fois. Qu'elle se sentit peu de sa triste origine! Qu'elle sut faire honneur à la vertu divine Oui rendoit son destin si beau! Dans leuts careffes amoureuses, Tous les autres Pigeons, Pigeons dès le berceau, Sembloient eux mêmes des Macreuses. Aussi de ses amour en tous lieux signalés, Telle fut la gloire éclatante, Oue quand la Déesse charmante, Qui sous ses loix tient les Enfans aîlés, Perdit un des Pigeons à son char attelés, Notre Macreuse eut la place vacante.



SUR ce qu'en écrivant à une personne, on n'avoit osé écrire le mot d'Amour, & qu'on l'avoit laisse en blanc.

HITER peut-être, Amour, je te parus coupable; Même en implorant ton pouvoir,

Je n'osai prononcer ton nom, ce nom aimable Que jamais l'Univers n'entend sans s'émouvoir.

J'eus trop d'égard pour une indifférente, Je craignis plus de l'offender que toi :

Mais d'un respect poussé plus loin que je ne doi; Le moyen que je me repente?

N'est-ce pas toi, grand Dieu, qui m'en as fait la loi?

La seule criminelle est la Beauté que j'aime. De ton nom outragé venge l'honneur suprêmes

> La peine que tu dois choisir, C'est que bientôt avec plaisir Elle le prononce elle-même.



#### SUR UN BILLET.

Où une personne n'avoit écrit que les premières lettres d'un sentiment qu'on lui demandoit.

CERTAIN chiffie tracé par une main charmante
Tourmentoit un jour mes efprits:
J'eus recours au fils de Cypris;
Il n'est Déchiffeur que l'on vante
Autant que lui pour ces fortes d'écris.
Il me lut tout courant l'adorable Grimoire.
J'entendis... juste Ciel! quelle seroit ma gloire s'
Quel destin seroit aus li beau!
Mais, hélas! il ne lut qu'à travers son bandeau;
Et je n'ose presque l'en croire.



# SUR UN CLAIR DE LUNE.

Ourne l'Amour nous fait éprouver Son premier trouble avec les premiers charmes, Contre soi-même encor c'est lui prêter des armes, Que d'être seul & de rêver.

La dominante idée, à chaque instant présente, N'en devient que plus dominante;

Elle produit de trop tendres transports; Et plus l'esprit rentre en lui-même, Libre des objets du dehors, Plus il retrouve ce qu'il aime.

Je conçois ce péril, & qui le connoît mieux ? Tous les soirs cependant une force secrète

M'entraîne en d'agréables lieux, Od je me fais une retraite

Qui me dérobe à tous les yeux. Là ,vous m'occupez seule, & dans ce doux silence;

Absente je vous vois, je suis à vos genoux, Je vous peins de mes seux toute la violence;

Si quelqu'un m'interrompt, j'ai le même courroux Que s'il venoit par sa présence

Que s'il venoir par fa préfence
Troubler un entretien que j'aurois avec vous.
Le Soleil dans les mers vient alors de defcendre ,
Sa fœur jette un éclar moins vif & moins perçant;
Elle répand dans l'air je ne fais quoi de tendre,

Et

#### DIVERSES.

377.

Et dont mon ame se ressent.

Peut-être ce discours n'est guêre intelligible,

Vous ne l'entendrez point, je sais ce que j'y perds;

Un cœur passionné voit un autre Univers,

Que le cœur qui n'est pas sensible.

SUR un Portrait de feu Madame la Duchesse de Mantoue.

Tor que pour son rival Apollon même avoue; Immortel Cygne de Mantoue\*, Quoique pour vivre ici le destin t'ait marqué Le plus beau temps de la grandeur Romaine; Que je te plains d'avoir manqué Ce sujet pour tes Chants, & cette Souveraine!

\* Virgile.



Tome IV.

#### AMADAME

# LA D... DE M...

Sur son mariage, qui sut consommé dans une Hôtellerie d'une petite Ville.

Du beau fang don't vous êtes née, Un Souverain vous est dû pour époux; Mais vos appas aussi donnent des droits sur vous A l'ennemi de l'Hymenée.

Le sérieux Hymen, par un grave décret,

Vous met entre les bras d'un Prince d'Ausonie;

L'autre pour donner un trait Qui tienne de son génie, Sans pompe, & presque en secret; Conclut la cérémonie Dans un méchant Cabaret.



# CAPRICE,

Js ne dors ni nuit ni jour; Le Diable emporte l'Amour, Ses petits frères, sa mère, Tous ses pairens, Jeux & Ris, Toute l'îste de Cythère, Et qui plus est, mon Iris!

#### SUR UNE PETITE VÉROLE.

Sur le sujet de la gente semelle,
Qui rend mon cœur aussi tendre qu'il est,
Grace & Beauté sont ensemble en querelle;
Grace de Beauté sont ensemble en querelle;
Grace répond : C'est par moi qu'elle est belle.
Grace répond : C'est par moi qu'elle plast,
Dame Beauté, toujours sière & hautaine,
D'esprit quinteux, & qui veut qu'on apprenne
Combien ses dons doivent être chéris,
Vous prend congé du visage d'Iris.
Mais d'autre part sa gentille rivale,
Pour la consonde & lui clorre le bec,
Grace demeure, & tous nos cœurs avec;
D'ensans ailes troupe toujours égale,
Aux pieds d'Iris se rend avec respect.

Dame Beauté mainte couleuvre avale; Si qu'à la fin voyant que son courroux N'avance rien, & ne sert de deux cloux; Elle revient sans mot dire au plus vite; Heureuse encor qu'on la reçoive au gite.

SUR une Scène que j'avois faite entre l'Amour & Psyché.

PSYCHÉ à Iris.

MA chère sœur, nous ne nous devons tien, En mêmo cas nous sommes l'une & l'autre; Votre Amant fait parler le mien, Et le mien fait parlet le vôtre.



#### MADRIGAL.

Je veux chanter en vers la Beauté qui m'engage. J'y pense, j'y repense, & le tout sans esset; Mon cœur s'occupe du sujet, Et l'esprit laisse-là l'ouvrage.

#### AUTRE.

Lu sais quel est l'objet, Amour, dont j'ai sait

Fais que de ses beaux yeux j'épronve seul les armes ; Ne crains point d'être injuste à l'égard de ses charmes ,

En ne soumettant pas mille cœurs à ses loix. Mon cœur cst assez tendre, il est assez sidelle Pour t'acquitter envers elle

De tout ce que tu lui dois.



SUR une passion constante, sans être malheureuse.

N jour aux pieds d'Iris, l'Amour alla se rendre, Respectueux, timide, & n'en osant attendre

Que des rigueurs & du dédain. Iris se trouva moins sévère,

Et l'Enfant retourna soudain

A son naturel téméraire.

Cependant par tous les degrés Il sut conduire son audace.

Enfin, je prévois bien que vous en douterez; Siècles futurs, enfin Iris même l'embraffe.

Mais dans l'instant qu'entre ses bras Il goûtoit, éperdu, des douceurs si nouvelles; Iris en trahison lui coupoit les deux asses,

Et l'Amour ne le seutit pas.

Ce tour-là fut, sur ma parole,

Le mieux pensé que j'aie encor connu ; Car l'Amour bien traité d'ordinaire s'envole Plus vîte qu'il n'étoit venu.

# L'ANNIVERSAIRE.

ns un lieu fombre & ténébreux, Le dixième Janvier, s'affemblèrent les Sages; Censeurs du monde, & presque Antropophages, Gens sans amour, & rêvant toujours creux. De longs habits de deuil la troupe étoit couverte, De deuil étoit tendu le funeste séjour. L'an précédent, à pareil jour, D'un de leurs compagnons ils avoient fait la pette; Il avoit déserté ; quand un sage déserte , Ne le cherchez que chez l'Amour. Dans des chants où régnoit une triftesse extrême, De celui qui manquoit ils déploroient le sort. . Hélas! disoit avec transport Un Orateur à face maigre & blême, C'étoit pour notre Corps un sujet excellent. Quel pareffeux ! quel indolent !

Quel pareineux quel motenni.
Quel ennemi du foin & de la veille!
Qu'il eut pour ne rien faire un metveilleux talent!
Qu'il dormoit bien fur l'une & l'autre oreille!
A peine quelquefois paroiffoit-il galant;
Je fais qu'il faifoit mal d'en faire le femblant:
Mais que cette apparence étoit peu criminelle,
Auprès de cer amour fincère & violent

Qui nous en a fait un rebelle!

Le discoureur en étoit là,

Quand le Sage défunt parut & le troubla;

Comme un spectre sort du ténébreux rivage,

Messieurs, leur dit-il, me voilà,

Et voilà celle qui m'engage.

Critiquez ce portrait, vous savez critiquer;

Et comme un peu de temps vous sera nécessaire;

Je ne veux pas vous en laisser manquer;

Je reviens dans un an, à l'autre Anniversaire. En attendant, je vous déclare à tous Que j'aime, que l'on m'aime, & que vous êtes sous



# SUR DES DISTRACTIONS

Dans l'étude de la Géométrie.

LORSQUE je tiens les horribles Écrits Des successeurs d'Euclide & d'Archimède, Contre la joie infaillible remède, Rude supplice aux plus tristes esprits; Je vois l'Amour, & je suis tout surpris Qu'il me vient là faire une parenthèse. Pense un moment, dit-il, à ton Iris; Tu penseras un peu plus à ton aise. Très-volontiers, lui dis-je, mon mignon. Je sais trop bien qu'on ne lui dit pas non ; J'accomplis l'ordre, & d'affez bonne grace. Puis je reprens mes Savans, & l'Ennui, Priant l'Amour de-leur céder la place La compagnie est mauvaise pour lui. S'en va-t-il? Non. Parenthèse nouvelle. Encore Iris, encore une fois, foit. Deux, s'il le faut; on peut faire pour elle, Sans faire trop, un peu plus qu'on ne doit. Mais à la fin , lorsque je m'en crois quine, Que mon devoir est fait, & par-delà, Mon enragé, mon traître est encor là, Et son Iris. En vain je me dépite;

Au diable soit le lutin obstiné!
C'est encore p's, j'en suis mieux lutiné,
Je n'y sais plus que prendre patience;
Et puisqu'il saur que je pense & repense
A cette Iris, & la nuit & le jour,
Penssons-y donc. Adieu vous dis, Science,
Je yeur avoir la paix avec l'Amour.

# L , A M O U R

# ET L'HONNEUR,

#### FABLE.

DANS l'âge d'or que l'on nous vante tant, Où l'on aimoit sans loix & sans contrainte, On croit qu'Amour eut un règne éclatant: C'est une erreur; il sut si peu content, Qu'à Jupiter il porta cette plainte. J'ai des Sujets, mais ils sont trop soumis, Dit-il; je règne, & je n'ai point de gloire. J'aimerois mieux dompter des ennemis, Je ne veux plus d'empire sans victoire. A ce discours Jupin rêve, & produit L'austère Honneur, épouvantail des Belles, Rival d'Amour, & chef de ses rebelles, Qui peut beaucoup avec un peu de bruit.

L'enfant mutin le confidère en face, De près, de loin; & puis faifant un faut: Père des Dieux, dit-il, je te rends grace, Tu m'as fait là le monstre qu'il me faut.

# ENVOI.

Jeune Beauté, wous que rien ne surmonte,
Je ne dis pas, vous m'aimerez un jour;
Mais après tout, ceci n'est point un conte,
L'Honneur sut sair pout l'honneur de l'Amout.

#### SUR UNE BRUNE.

BRUNETTE fut la gentille femelle
Qui charma tant les yeux de Salomon,
Et renversa cette forte cervelle,
Où la sagesse avoir pris le timon.
Qui dit Brunette, il dit spirituelle,
Et vive au moins comme un petit démon;
Et, s'il vous plaît, tous ces jois visages,
Qui de la Grèce affolèrent les Sages,
Qui, comme oisons, les menoient par le bec;
Qui croyez-vous que-ce sussent par le bec;
Qui croyez-vous noirs, & qui, dans leurs goguettes,
Disoient, Dieu sait, gentillesse en Grec.
Autre Brunette aujourd'hui me tourmente,

Kk ij

Moi Philosophe, ou du moins Raisonneur, Et qui pouvois acquérir tout l'honneur Et tout l'ennui d'une ame indisférente. Or vous, Messieurs, qui faites vanité Des tristes dons de l'austère Sagesse, Quand vous vertrez Brunettes d'un côté, Allez de l'autre en toute humilité; Brunettes sont l'écueil de votre espèce.



SUR ce qu'on avoit traité un sujet tendrement, au lieu de le traiter galamment, suivant la première intention.

J'AI vu le temps que j'avois en partage Un affez galant badinage;

Je savois, disoit-on, dans des vers gracieux Faire jouer ces enfans qui sont Dieux.

Mais de moi maintenant ce talent se retire.

Lorsque je demande à ma Lyre Un menuet, un rigodon,

Elle me rend des airs qui peindroient le martyre Du passionné Céladon.

Ce que tu m'accordois, Dieu des vers, quel caprice
Te porte à me le refuser?
Mais posse de des des de de des de la deserte de la

Mais non, j'ai tort de t'accuser; Je reconnois mon injustice.

Depuis un temps je m'apperçoi Que quand tes dons sacrés daignent sur moi descendre,

> C'est le vase où je les reçoi, Qui sait que, même malgré toi, Tout le galant se tourne en tendre.



SUR ce qu'on avoit mis dans une Églogue ces quatre vers:

Ans permeure à son cœur de trop nobles desirs, Elle peut des Dieux même attendre les soupirs; Et si pour elle en vain les Dieux ver soient des larmes,

Ils sauveroient encor leur gloire par ses charmes.

Et qu'il fallut les ôter, parce qu'ils étoient trop pompeux.

Le Poëte a manqué, je n'en disconviens pas; Mais il étoit plus Amant que Poëte. Quand de ce qu'on adore on chante les appas; Le chalumeau devient trompette.



SUR une visite qu'un malade attendoit inutilement depuis quelque temps.

Vous ne venez donc point, vous pour qui

Vous qui seule à mes maux pourriez me dérober; Vous qui s'un simple mot, qui s'un léger sourire; Dissiperiez l'horreur où je me sens tomber? Privé de la santé, mon seul mal est l'absence; C'est vous que je regrette, qui me tourmentez. Venez de vos attraits éprouver la puissance; Et si je soussite encor, punissez-m'en, pattez.

#### MADRIGAL.

A ux Immortels quand je fais quelque offrande; Ils m'en seront eux-mêmes les témoins, Ce n'est jamais l'or que je leur demande, Les dignités, les honneurs encor moins. Mais je leur dis: Votre pouvoir suprême, Dieux immortels, dispose aussi des cœurs; Conservez-moi le cœur de ce que j'aime, Et je renonce à vos autres faveurs.

٩

Kk iv

SUR un commerce d'amour, qui subsissoit sans fureurs, sans jalousie, &c.

A voir l'Amour tel qu'il erre ence monde, Les yeux en feu, la mine furibonde, Barbare auteur des pleurs les plus amers, On le prendroit pour le fils de Mégère, Qui s'est armé des serpens de sa mère, Et vient chez nous transporter les ensers. Mais grace à vous, & grace à moi peut-être, On le peur voir sous des traits moins connus, Nos tendres seux l'obligent de paroître Comme le sils de l'aimable Vénus.



#### SUR UN PORTRAIT

### DE DESCARTES.

A VEC sa mine renfrognée, Elevé sur ma cheminée, Descartes dit: Messieure, c'est moi Qui dans ces lieux donne la loi. Mais au sond d'une alcove obscure Se'cache une aimable sigure, Qui se moque du ton qu'il prend, Et dit tout bas: Oh l'ignorant!



#### LES ZÉPHYRS.

V ERS l'endroit où du Pont de Sève Le dos voûté sur la Seine s'élève,

Deux courriers qui venoient de deux endroits divers, Qui tous les deux portoient leur malle

> Et disoient diligence égale, Se rencontrèrent dans les airs.

Dans les airs : deux courriers ? voici choses nouvelles.

C'étoient Zéphyrs, entendez-vous? Et ce qu'ils portoient sur leurs aîles, C'étoient soupirs échappés aux jasoux,

Regrets impatiens & doux,

Vers; & que sais-je enfin ? cent autres bagatelles ; Qui sont des cœurs amoureux & sidelles

Les grands trésors, ou plutôt les sont tous. Vers la charmante Iris l'un voloit à Versailles,

De la part d'un Amant renfermé dans Paris;

Et l'autre de la Ville alloit voir les murailles,

Vers cet Amant dépêché par Iris.

Comme ils se connoissoient: Arrête un peu, mon frère.

Dit le Parissen, montre-moi ton paquet.

Ah, Ciel! ta charge est bien légère, Et je suis, moi, chargé comme un mulet.

#### DIVERSES.

395

Le Couttisan, d'un air de petit-maître, Répondit au Bourgeois: Eh! bien, tant pis pour toi; Car d'ailleurs, quoi qu'il en puisse être, Je serai mieux reçu que toi.

#### CAPRICE ..

M'ALLER servir de la langue des Dieux,
Parce qu'Iris fait un petit voyage
D'un jour sans plus! je n'en ai le courage.
Affurément vers sont trop précieus,
Ce ne servit entendre le ménage.
Mais, dit l'Amour, impérieux marmot,
Dans ce seul jour qu'elle doit être absente,
Si le Soleil ne va qu'au petit trot,
S'il ne va point, si je m'imparieute,
Si je languis, si j'enrage en un mot,
Moi qui suis solieu, qui tous les Dieux régente ;
Enragerai-je en prose comme un sot?



#### SUR MON PORTRAIT.

S 1 lorsqu'un seul moment votre œil s'est occupé Sur ce Pottrait qui, dit-on, est moi-même, Il ne vous a pas dit: C'est vous seule que j'aime, Rigaut ne m'a point attrapé.

#### CHANSON.

Un Vainqueur après sa victoire, En répand l'éclat en tous lieux : Un Amant dérobe sa gloire, A tous les yeux.

Vénus & l'Amour favent ce qui le flatte; Sa gloire n'éclate Que chez les Dieux.

Un Vainqueur, &c.

La reconnoissance
Du plus tendre cœur,
N'est que son silence
Et son bonheur.

Un Vainqueur, &c.

#### SUR UNE ABSENCE.

J'ENTENDS la raison en colère,
Qui gronde & tempête chez moi.
Que diable est-ce donc que je voi?
Une humeur triste & solitaire,
Un noir chagrin, qui n'appartient
Qu'aux grands malheurs, aux sunérailles.
Je sais bien qu'elle est à Versailles,
Mais dans deux jours elle revient.
A cette raison trop cruelle,
Un pauvre ensant, pour tout discours,
Répond, en criant de plus belle,
Elle ne revient de deux jours.

SUR l'absence d'une personne à qui l'on donnoit le nom d'Iris en vers, & hors de-là quelques autres noms,

QUAND je me jette avec furie Dans l'affreuse Géométrie, Où se trouvent en raccourci Le Grimoire & la Diabletie, Plein d'une triste réverie,

## 398 POESIES

Dont j'ai l'esprit tout obscurci, Je pense à mon Iris aussi.

Quand quelque Vénus, quelque Aurore, S'offre à mes yeux d'un air galant, Et me dit, non pas en parlant, Je permets que ton cœur m'adore, On bien m'en dit l'équivalent, Je pense à mon Iris encore.

Encore! Auss! Je suis surpris
Qu'ici ces moss là se présentent.
Pourquoi fauril que mes vers mentent?
Ne puis-je rimer qu'à ce prix?
Eh! disons vrai, de par Cypris;
Et si les times n'y consentent,
Regardons-les avec mépris.
Au milieu des savans Ecrits
Qui me plaisent & me toutmentent;
Malgré les Belles de Paris,
Jonnt les yeux aissemen nous tentent,
Je ne pense qu'àmon Iris.

Toute vérité sera dite, Puisque je viens de commencer. Qu'un objet jamais ne vous quitte, Qu'en vain pour s'en débarrasser Votre pauvre cerveau s'agite, Que ce soit une loi prescrite
D'y penser & d'y repenser;
Tant que chez vous une ame habite;
C'est, si j'ose le consesser;
Une condition maudite:
Aussi, lorsque je me dépire,
Et qu'Iris vient à me lasser,
Je pense à . . . . . . . .

Si je me sens pousser à bout
Par celle-ci qui me possède,
Diversité, c'est mon remède,
Mon cœur à regret s'y résout,
Je ne sais si l'Amout m'absout;
Mais ensin quand le mal m'excède,
Je pense à . . . . & c'est tout,



#### LETTRE

A une Demoifelle de Suède, dont j'avois vu un très agréable Portrait chez M . . . Envoyé de Suède, qui de plus m'en avoit dit des merveilles.

# MADEMOISELLE,

JE ne fais si en me donnant l'honneur de vous écrire, j'écris à quelqu'un. Sur votre nom, qui est fort illustre, il faut que je vous croie Suédoise; sur les grands yeux noirs que j'ai vus dans votre portrair, & qui devoient être pleins de feu dans l'original, je vous croirois Espagnole; sur de jolis vers François qu'on m'a montrés de vous, je vous crois Françoise; sur les vers Italiens qu'on dit que vous savez faire, vous devez être Italienne;

# DIVERSES. 401 lienne; fur tout cela ensemble, vous n'êtes d'aucun pays.

Pour rendre le miracle encor plus achevé, Dix sept ans à peu-près, c'est l'âge qu'on vous donne;

Dix-sept ans jusqu'ici n'avoient gâté personne, Pour vous ils vous sont tort. L'esprit si cultivé,

Et dix-sept ans, font que je vous soupçonne De n'être, Dieu me le pardonne, Que quelque objet en l'air qu'un Poëte a rêvé.

Cependant il est certain que M. l'Envoyé de Suède prend l'affaire fort sérieufement; & si l'on a à croire des prodiges, ce doit être plutôt sur son autorité
que fur celle d'un autre. Il soutient que
vous êtes à Stockholm; que mille gens
vous y ont vue & vous y ont parlé; il
dit même que votre portrait, qui repréfente le plus charmant visage du monde,
ne représente pas le vôtre dans toute sa
beauté, & que les Peintres de Suède ne
flattent pas comme les nôtres. Mais pourquoi, nous qui sommes dans le pays de la

beauré, de l'esprit & des agrémens, n'aurons-nous jamais rien vu de pareil à une personne si accomplie? Voilà ce que la vanité Françoise nous fait dire aussi-tôc. A cela, je ne sais qu'une réponse qu' puisse nous aider à croire tout ce qu'on dir de vous.

L'Amour, ailleurs si redoutable., Ne trouve pas sans doute un climat savorable Sous le Ciel de Suède & si près des Lapons; Les cœurs y sont glacés, & pour sondre leurs glaces;

N'a-t il pas dû produire un chef-d'œuvre où les Graces

Eussent répandu tous leurs dons? Si nos climats n'ont rien qui ne vous cède, Soit en esprit, soit en attraits,

C'est qu'Amour y soumet les cœurs à moins de frais,

Qu'il ne pourroit faire en Suède.

C'est là, MADEMOISELLE, tout ce que j'ai pu imaginer de plus vraisemblable. Tirez-moi d'embarras, je vous en conjure, & ayez la bonté de faire savoir si vous êtes. Que votre modestie ne vous empêche point de me l'avouer naturellement, je vous promets de n'en parler à personne; je ne voudrois pas qu'on sût que j'eusse quelque intelligence avec une Etrangère, qui triompheroit de toutes nos Françoises, & esfaceroit l'honneur de la Nation. Ce seroit là un trop grand crime contre ma Patrie: cependant je m'accoutume à en faire un peut-être encore plus grand. Tous mes soupirs, à l'heure qu'il est, fortent de France, & vont du côté du Nord.

Lieux défolés, où l'hiver tient son siège Sur de vastes amas de neige, Où les Aquilons violens, Où les filmats & les Oùts blancs Composent son trifte corrège, Mer glaciale, affreux climats, Cest après vous que je soupire.
Les lieux où règne un étetnel zéphyre, Le séjour de Vénus, Cypre, ne vous vaut pas,

Vous voyez, MADEMOISELLE, que mon cœur a déja bien fait du chémin. Je me flatte que mes hommages,

qui ne seroient pas dignes de vous à Stockholm, deviendront de quelque prix en traversant cinq cents lieues de pays pour aller jusqu'à vous; & que s'il est triste de vous écrire de si loin, ce me sera du moins auprès de vous une espèce de mérite. Je n'en ai point d'autre à vous faire valoir, & je ne crois pas même que vous puissiez savoir qu'i je suis,

A moins qu'un coup de la fortune N'ait porté julques sur vos bords, Le nom de l'Enchanteur qui fait parler les Morts, Et qui voyage dans la Lune.

Fin du quatrième Volume.



## TABLE DESPIÈCES

#### Contenues dans ce Volume.

| Eclosus à Madame la Dauphine,           | Pag. 5  |
|-----------------------------------------|---------|
| I'e. Eglogue. Alcandre,                 | 11      |
| IIe. Eglogue. Silvanire & Delphire,     | 17      |
| III. Eglogue. Delie ,                   | 26      |
| IV. Eglogue. Daphné,                    | -31     |
| Ve. Eglogue. Eraste,                    | 38      |
| VIe. Eglogue. Ligdamis.                 | _ 43    |
| VIIe. Eglogue. La Statue de l'Amour.    | 50      |
| VIIIe. Eglogue. Thamire.                | 54      |
| IX. Eglogue. Ifmène.                    | . 60    |
| Xe. Eglogue. Tircis & Iris.             | 65      |
| Endimion, Pastorale.                    | 73      |
| Prologue d'Endimion.                    | 120     |
| Discours sur la nature de l'Eglogue.    | 125     |
| Digression sur les Anciens & les Modern | es. 169 |
| Thétis & Pelée, Tragédie, représentée   | pour La |
| première fois par l'Académie Royale     | de Mu-  |
| sique l'an 1689.                        | 100     |

|     |   |    | 12.1 | 400 |   |
|-----|---|----|------|-----|---|
| 106 | T | Δ  | В    | T   | Е |
| 100 |   | ** | -    | -   | - |

| 400 1 11 2 2 .                   |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Ende & Lavinie, Tragédie, re     | eprésentée pour la          |
| première fois par l'Académi      | ie Royale de Mis-           |
| sique l'an 1690.                 | 265                         |
| Lettres à l'imitation des Hérois | des d'Ovide, 331            |
| Dibutadis à Polémon.             | 333                         |
| Flora à Pompée.                  | . 337                       |
| Arisbe au jeune Marius.          | 341                         |
| Cléopatre à Auguste.             | 3 48                        |
| Diverses perites Pieces de Po    | fie. 353                    |
| Portrait de Clarice.             | 355                         |
| Les Jeux Olympiques, sur un      | e passion qui avoit         |
| déjà duré cinq ans.              | 357                         |
| Sonnet, Apollon à Daphné.        | 36 t                        |
| Sur un souper où l'on souhaitoi  | t qu'une personne,          |
| aui en devoit être, s'ennuy      | ât. 362                     |
| Sur un retour qui devoit être    | au mois d'Octobre.          |
| The second second second         | 364                         |
| Réverie.                         | 365                         |
| Etrennes pour l'année 1701.      | ibid.                       |
| Autres Etrennes                  | 366                         |
| Sur des Etrennes avancées d'ui   | e année <b>fur l'autre.</b> |
|                                  | , 367.                      |
| L'Horoscope.                     | 368                         |
| Le Temps & l'Amour, Fable        | 371                         |
| La Macreuse, sur ce qu'on t      | raiwit de Macréuse          |
| un homme qui paroissoit fort     | indissérent , & qui         |
| cependant ne l'étoit pas.        | 371                         |
| C                                |                             |

Sur une passion constante sans être malheureuse. 382 L'Anniversaire. 383 Sur des distractions dans l'étude de la Géomé-

mandoit.

Mantoue.

Caprice.

Pfyche.

Madrigal.

Autre.

trie. 385 L'Amour & l'Honneur , Fable. 386

Sur une Brune. 387 Sur ce qu'on avoit traité un sujet tendrement, au lieu de le traiter galamment, selon la première

invention. 389 Sur ce qu'on avoit mis dans une Eglogue quatre

|--|

| 400 . IADLL.                           |              |
|----------------------------------------|--------------|
| vers qu'il fallut ôter, parce qu'ils   | étoient trop |
| pompeux.                               | 390          |
| Sur une visite qu'un malade attendoit  | inutilement  |
| depuis quelque temps.                  | 391          |
| Madrigal.                              | ibid.        |
| Sur un commerce d'amour qui subsiste   | oit Sans fu- |
| reurs, sans jalousie.                  | 392          |
| Sur un Portrait de Descartes.          | 393          |
| Les Zéphyrs.                           | - 394        |
| Caprice.                               | 395          |
| Sur mon Portrait.                      | 396          |
| Chanfon.                               | ibid.        |
| Sur une Abfence.                       | 397          |
| Sur l'absence d'une personne à qui l'o | n donnoit le |
| · nom d'Iris en vers , & hors de-là qu | uelques au-  |
| tres noms.                             | ibid.        |
| Lettre à une Demoiselle de Suède, a    | lont j'avois |
| yu un très-agréable portrait chez      | M            |
| Envoyé de Suède, qui de plus m'e       | n avoit dit  |

Fin de la Table.

88757

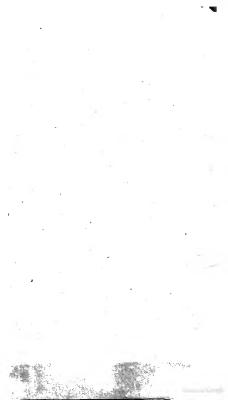





